





# HARVARD UNIVERSITY.

LIBRARY OF THE

French Department, sever hall.

GIFT OF
JAMES HAZEN HYDE,
(Class of 1898.)

28 Oct, 1898.



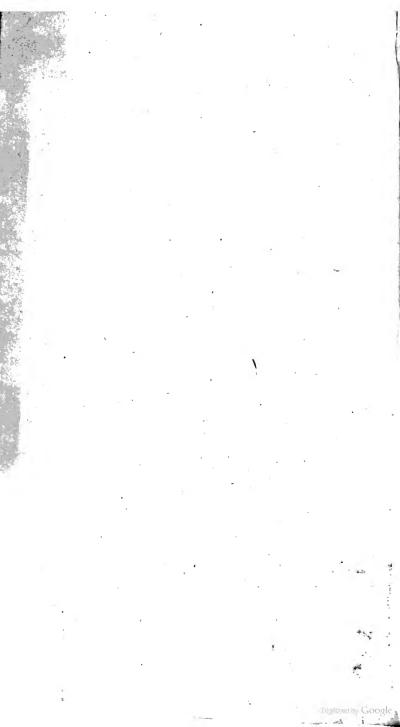

# BIBLIOTHEQUE FRANÇOISE. TOME DIX-HUITIEME.

# . FRANÇOISE,

OU

# HISTOIRE

DE LA

# LITTÉRATURE FRANÇOISE.

Dans laquelle on montre l'utilité que l'on peut retirer des Livres publiés en François depuis l'origine de l'Imprimerie, pour la connoissance des Belles-Lettres, de l'Histoire, des Sciences & des Arts;

Et où l'on rapporte les Jugemens des critiques fur les principaux Ouvrages en chaque genre écrits dans la même Langue.

Par M. l'Abbé <u>GOUJET</u>, Chanoine de Saint Jacques de l'Hôpital, Associé des Académies de Marseille, d'Angers', de Rouen, & l'un des Honoraires de la Société des Sciences, Arts & Belles-Lettres d'Auxerre.

#### TOME DIX-HUITIÉME.



# A PARIS, RUE S. JACQUES,

Chez { H. L. GUERIN, & L. F. DELATOUR, à Saint Thomas d'Aquin. P. G. LE MERCIER, au Livre d'Of.

M. DCC. LVI.

Avec Approbation , & Privilège du Roi.

Harvard University,
French Dept. Library.

Jernes Hoazen Hoyde,
blass of 1898.)

HARVARD
UNIVERSITY
LIRDARY



FRANÇOISE,

OU

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE

FRANÇOISE.

SUITE DE LA NEUVIÉME PARTIE.

POETES FRANÇOIS.

# JACQUES ET N. ESPRIT.



N a vû dans le Volume précédent que la plûpart des Poëtes qui avoient acquis quelque renom fur no-

tre Parnasse, avoient été Membres de l'Académie Françoise; je vais en offrir de nouveaux exemples dans celuici. Je commence par Jacques Esprit.

Tome XVIII.

ESPRIT ET N. ESPRIT.

1678.

hiy.

M. l'Abbé d'Olivet, le seul de nos Historiens, qui en parle avec quelque détail, le dit né à Beziers le 22 Octobre 1611, & nous le représente

Histoire de comme un homme assez inconstant. FAcad Fr. t. A l'âge de 18 ans, dit-il, il vint à Paris joindre son frere aîné, qui étoit Prêtre de l'Oratoire. Il entra dans la même Congrégation le 16 Septembre 1629, y donna 4 ou 5 années à l'étude des belles Lettres & de la Théologie, & en fortit par des vûes d'ambition. Il avoit une heureuse physionomie, de la délicatesse dans l'esprit, une aimable vivacité, de l'enjouement, beaucoup de facilité à bien parler & à bien écrire; il plut à l'Hôtel de Liancourt & à celui de Rambouillet, où on l'avoit introduit; il en fut flatté, & quitta sa Congrégation pour devenir Courtifan. Ce ne fut pas fans succès.

Goûté d'abord par M. le Duc de la Rochefoucauld, Auteur de ces Maximes si connues, & qui méritent tant Lettre ms d'être lues, ce Seigneur le produisit de Chapelain du 11 Jany, partout Le Chancelier Seguier voulut l'avoir ensuite, lui donna sa table, & 500 écus de pension : il lui procura de plus une pension de deux mille livres

de Chapelain 1640.

FRANCOISE.

sur une Abbaye, & le Brévet de Confeiller d'Etat, & le 14 Février 1639 il fut reçu à l'Académie Françoise. Ces fortunes font bien rares aujourd'hui parmi les gens de lettres; elles étoient plus communes alors. Celle de M. Esprit souffrit quelque atteinte en 1644. On lui rendit quelque mauvais office auprès du Chancelier, & il se retira pour la seconde sois au Seminaire de S. Magloire, mais fans vouloir reprendre l'habit de la Congrégation.

Comme M. le Prince de Conti pensoit alors férieusement à se donner tout entier à Dieu, il fréquentoit fouvent ce Séminaire pour conférer avec ceux à qui il avoit donné sa confiance. Il eut occasion d'y voir M. Esprit; sa conversation le charma, il le tira de S. Magloire, & lui donna un logement dans fon Hôtel, avec mille écus

de pension.

Avant ce tems-là, &, felon toute Mem. d'Arapparence, avant même que le Chancelier Seguier lui eût donné sa table, il s'étoit déja fait connoître en qualité de Poëte par quelques vers galans, & par la paraphrase de quelques Pseaumes. L'Abbé Cotin dans son Aij

JACQUES ESPRIT 15784

tigny, t. 5. p. 225. & Hiv.

JACQUES ESPRIT ET N. ESPRIT. 1678.

Recueil de Rondeaux, imprimé en 1649, en rapporte deux de M. Esprit pages 63 & 65. Ce sont des complimens galans adressés à Julie d'Angennes, Demoiselle de Rambouillet, depuis Duchesse de Montausier, à la cour de laquelle il avoit été admis dès 1635. Voiture en sut jaloux, & lui envoya ce Rondeau, que Menage a cru sans sondement, comme je le pense, regarder M. Godeau, qui n'a composé aucun vers de galanterie depuis qu'il sut nommé Evêque.

BIBLIOTHEQUE

Comme un galant & brave Chevalier, Vous m'appellez en combat singulier D'amour, de vers, & de prose polie; Mais à si peu mon cœur ne s'humilie, Je ne vous riens que pour un écolier. Et fussiez-vous brave, docte, guerrier, En cas d'amour, n'aspirez au laurier; Rien ne déplast à la belle Julie

Comme un Galant.

Quittez l'amour, ce n'est votre métier;

Faites des vers, traduisez le Pseautier,

Votre façon d'écrire est fort jolie:

Mais gardez-vous de faire de folie,

Ou je sçaurai, ma foi, vous châtier

Comme un Galant.

J'ai déja rapporté ce Rondeau, en parlant de M. Godeau, mais je ne

FRANÇOISE

crois pas que le Lecteur se fâche de

cette courte répétition.

En 1646 M. Esprit accompagna à Munster Madame & Mademoiselle de Longueville. Il est vrai que Claude Joly ne le nomme point dans son curieux Voyage de Munster; mais il n'y nomme pas tous ceux qui étoient de la suite de ces Princesses. M. l'Abbé d'Olivet n'en dit rien non plus dans ses additions à l'Histoire de l'Académie Françoise de M. Pellisson : mais ce Voyage est constaté de Chapelain par les Lettres manuscrites de Cha- & 25 Octob. pelain, que je crois adressées à Jacques Esprit, & non à son frere aîné. Selon ces Lettres, M. Esprit étoit à Munster en 1646. Il suivit les Princesses dans le voyage qu'elles firent à Ofnabrug, & en Hollande, où il fit connoissance avec la sçavante Mademoiselle Schurman & le docte Heinfius; il retourna avec elles à Munster, quitta ce pays après le 16 Mars 1647, & revint à Paris. L'Abbé de Boisrobert, avec qui il étoit lié, avoit cherché à le détourner de ce voyage, comme on le voit par cette Epître, qu'il lui envoya, dans laquelle il fait un grand éloge A iii

JACQUES ESPRIT ET N. ESPRIT. 1678.

Lettr. mff. du 4 Août, 9 1646 & Févr. 1647.

de Madame de Longueville, & n'ou-Jacques blie pas celui de son ami, à qui il dit,

ESPRIT ET N. ESPRIT. 1678. Epîtres de Boitr. in-4°. 8647. p. 171.

Mon cher Esprit! ah quel heur, & quel bien Si tel esprit pouvoit être le mien! Tu peux soussir cette turlupinade: Je gage & prens pour juge Benserade, Que si Montmort t'avoit complimenté, Par cette pointe il auroit débuté.

Il lui demande ensuite ce qui a pu le déterminer au voyage qu'il étoit sur le point d'entreprendre,

Quel est ton but? parles-moi franchement: Fais-tu dessein de te rendre Allemand?.... Est-ce colere, ou chagrin qui te chasse? Qu'a fait Paris pour être en ta disgrace? .... Quoi tu le fuis ? Quoi tu le veux quitter ? Vaut-il pas bien Ofnahrug & Munster? T'a-t-on marqué vers ce climat sauvage, Quelques douceurs qui soient à son usage?.... Pourquoi chercher en terre si lointaine, Ce que chez toi tu possédes sans peine? Je dis chez toi, car tu t'en est fait un Sans courtifer, & fans être importun. Grace aux bontés d'une illustre Princesse. Grande en vertus auffi-bien qu'en noblesse, Qui du mérite est l'arbitre aujourd'hui, Et qui t'a cru digne de son appui.

Histoire de Je ne sçai si l'on ne doit pas conclure l'Acad Fr. t. de ces vers que M. Esprit étoit marié

FRANCOISE. avant le voyage de Munster. M. l'Abbé d'Olivet qui parle de ce mariage, sans en fixer la date, dit que Jacques Esprit résolu de le contracter, n'ayant pas de quoi assûrer le douaire de sa femme, qui se nommoit Geneviéve Bollain, Madame de Longueville lui fit présent de quinze mille livres argent comptant, & que le Prince de Conti lui fit une promesse de quarante mille, assignées sur le Comté de Pezenas. Quand ce Prince alla dans son Gouvernement de Languedoc, où il est mort, la reconnoissance obligea M. Esprit à le suivre en cette Province. Je vois par les Lettres de Chapelain, qu'il étoit à Beziers au mois de Mars 1648, & au 17 Juillet de la même année à Mont- 6 Nov. 1648. pellier, où il essuya une maladie de plus de quatre mois. Sa faveur auprès du Prince devint telle, toutes les affaires, petites & grandes, passoient par ses mains. Après avoir perdu son protecteur en 1666, il demeura à Beziers, uniquement occupé à bien élever sa famille, qui confistoit en trois filles, dont deux ont été mariées, l'une nommée Armande à M. Despondeissan, l'autre Aiv

JACQUES ESPRIT ET N. ESPRIT. 1578.

Lettr. mff. de Chap. du 15 Mars, du 17 Juill. & du JACQUES
ESPRIT ET
N. ESPRIT,
1678.
Lett. mf. de
Chapel. du 21
Janv. 1640.

Nicer, mém.

t. 25.

appellée Félice à M. de Poussanelle, & la troisième est morte dans un Couvent. Il mourut lui-même à Beziers le 6 Juillet 1678. Il avoit été en liaifon avec les plus beaux esprits de son tems. J'ai déja nommél'Abbé de Boisrobert. Chapelain y a oûte MM. de Cerify, Conrard, Godeau, La Chambre. On voit aussi par la fameuse glose que Sarasin composa sur le Sonnet de Benferade, qui occasionna la guerre des Uranins & des Jobelins, qu'il étoit ami de tous les deux, & de Voiture même, contre lequel il se déclara, en se rangeant du parti des Jobelins, c'est-à-dire de Benserade & de ses amis. La glose de Sarasin commence par ces vers:

Monsieur Esprit, de l'Oratoire, Vous agissez en homme saint, De couronner avecque gloire, Job de mille tourmens atteint.

Outre le petit nombre de poësses qui nous restent de lui, il est Auteur du Livre intitulé, la Fausseté des vertus humaines, en deux volumes in-12. dont l'un est de 1677. & l'autre de l'année de sa mort. On voit par ce

FRANÇOISE.

Livre, où l'Auteur rapporte aussi quelques vers François de sa compofition, qu'il avoit lû les meilleurs ESPRIT ET Poëtes Italiens, dont il entendoit la langue, & les Philosophes Payens les plus estimés. On prétend encore que la traduction du Panégyrique de Trajan, par Pline, que nous avons fous le nom de son frere aîné, est plus son ouvrage que de celui-ci.

JACQUES. N. ESPRIT. 1678.

Ce frere aîné qui avoit été pareillement de l'Oratoire, comme je l'ai observé, & qui sortit de même de cette Congrégation, cultiva aussi la Poësie Françoise. C'est du moins sous fon nom qu'on a imprimé des Maximes politiques mises en vers, poëme fort long, mais plein d'instructions utiles, & assez bien versifiées. L'Auteur le dédia à M. le Dauphin; mais avant cette dédicace qui est en vers, on lit une Epître en prose à M. le Duc de Montausier, pour le supplier de faire lire cet ouvrage au Roi. Au titre, & dans l'exposé du privilége, on lit expressément que ce Poeme est du sieur Abbe Esprit; & comme il a été imprimé en 1669, tems auquel fon frere étoit marié, il semble qu'on ne puisse douter que ce poeme ne soit JACQUES ESPRIT ET N. ESPRIT. 1678.

de celui dont il porte le nom. Dans la préface, l'Auteur donne une notice de différens écrits où l'on avoit traité avant lui le même sujet, & il en porte son jugement avec beaucoup d'équité. A l'égard du poeme même, en voici toute la matière contenue dans ces vers à M. le Dauphin:

Tu verras ce qu'un Roi dans le pouvoir supreme Doit à son Créateur, ce qu'il doit à soi-même.

Tout ce qui peut entrer dans ses nobles projets.

Les moyens glorieux de régir ses sujets,

L'art dont il doit voiler le sacré Ministère,

Ceux qu'il y doit placer, la part qu'il en doit faire.

Comment il faut agir avec ses courtisans,

Disposer son Etat dans le cours de ses ans.,

Recevoir le bonheur, & les succès contraires.,

Connoître du dehors les diverses affaires,

Déclarer une guerre, ou conclure une paix.,

Et marcher sur les pas des Rois les plus parsaits.

Je ne rapporterai point d'exemples de la manière dont le Poète traite chacun de ces sujets. Ces maximes sont toutes à lire, & il seroit à souhaiter qu'elles sussent gravées dans l'esprit & dans le cœur de tous les Souverains, & qu'ils y conformassent leur conduite. Outre ces Maximes, j'ai vû encore de l'Abbé Esprit une

Ode pour le Roi sur ses conquêtes dans la Hollande, imprimée en 1672; un petit Poeme, de la même année, intitulé, Plainte de Madame sur le départ de Monsieur pour la guerre de Hollande; & une Ode à M. le Cardinal Mazarin sur la paix : celle-ci est dans le tom. III. des Poëses diverses dédiées à M. le Prince de Conti, p. 269. Elle a vingt-trois stances, chacune de dix vers. Deux de ces piéces de l'Abbé Esprit se retrouvent imprimées dans un Recueil de ce qui s'est fait de plus considérable par les meilleurs esprits de ce tems, imprimé in-4°. sans date. Et outre les deux piéces de M. Esprit, ce recueil, dont je puis dire ici un mot, contient 1. l'Eloge du Roi sur ses Conquêtes, Ode, par M. de la Gravete. 2. Vers au Roi sur la Campagne de Hollande en 1672, par le Président Nicole. 3. La Hollande vaincue, ou Louis XIV. triomphant, poëme héroïque, au Roi, dédié à M. le Dauphin, par François Colletet., fils de Guillaume. 4. Les entretiens du Rhin & de la Meuse sur la Campagne triomphante de l'année présente 1672, présentés à Sa Majesté le 5 Septembre jour de sa naissance, AVI

JACQUES ESPRIT ET N. ESPRIT. 1678.

JACQUES ESPRIT ET N. ESPRIT. 1678.

par le sieur de la Cheze, Doyen du Chapitre de Sille. 5. Paraphrase du Pf. 20. accommodé à la personne & aux conquêtes du Roi, par M. Le Clerc, avec deux Sonnets du même, au Roi. 6. Devise pour le Roi, sur les préparatifs de la Campagne de 1672, expliquée par un Sonnet traduit en plusieurs langues, ensemble une fable Latine traduite en François sur le même sujet, par Oronce Finé de Brianville, Abbé de S. Benoît de Quinçay. 7. Lettre en vers & en prose de M. de B. . . à M. le Chevalier de Lorraine, & la Réponse de ce Chevalier, du Camp près d'Utrect le 9 Juillet 1672. 8. La Hollande aux pieds du Roi, en trois Odes, par M. De la Volpiliere, Docteur en Théologie, plus connu par ses Sermons, ses Discours synodaux, & ses autres ouvrages de morale, que par ses talens poetiques. J'ai vû une édition féparee de ses trois Odes, faite à Lyon, chez Vincent Moulu, 1673. in-12. J'ignore en quelle année l'Abbé Efprit est mort. Il avoit un troisiéme frere, qui fut premier Médecin de MONSIEUR, & qui mourut au mois d'Octobre 1678, c'est-à-dire, environ

FRANÇOISE. trois mois après l'Académicien. Sa Charge fut donnée à M. Lizot, dont le nom est célébre dans la Faculté de Médecine de Paris.

1678.

#### JEAN DE BUSSIERES, JESUITE.

BUSSIERES, JESUITE. 1678.

Ce fut le 26 du même mois d'Octobre, & de la même année 1678, que mourut le Pere Jean de Bussieres, Jésuite, plus connu par ses poesies. Latines, & en particulier par son Poëme de Scanderberg, que par ses vers François. On lit dans le Dictionnaire de Moréri, qu'il étoit né en 1607. Il se disoit de Villefranche en Beaujolois; mais Chorier qui l'avoit connu à Vienne en Dauphiné, & qui l'avoit encore fréquenté à Lyon, dit dans sa vie de Pierre Boissat, qu'il étoit de Lyon même. D'autres veulent ce- tri Boëssat. pendant qu'il fût de Beaujeu. C'étoit suiv. un homme laborieux. Mais le Pere de Lyon, t. de Colonia dit dans son Histoire lit- 2, p. 717. téraire de Lyon, que ses divers ouvrages annoncent plus de travail que de génie. Il fut, ajoute-t-il, médiocre Historien, mauvais Poete François, mais assez bon Poëte Latin.

Son Histoire de France, écrite en La-Jean de tin, est aujourd'hui peu recherchée. Bussieres, Sa vie de S. Louis, qui en fait partie, 1678. mérite cependant d'être lue; c'est le morceau le plus travaillé de son histoire. On peut voir ce que M. Baillet

P. 317. & dit de ses poesses Latines dans le tome Ve de ses Jugemens des Scavans.

J'ai parcouru ses Descriptions poëtiques imprimées en 1644. in-folio, & je ne suis pas étonné qu'elles soient toutà-fait tombées, selon l'expression du Pere de Colonia. Il n'y a ni style, ni poësie, souvent même ni exactitude dans les times. L'Auteur prend un fujet tantôt sublime, comme le ciel, le foleil, &c. tantôt simple, comme la tulippe, le lait, l'oranger, &c. il le décrit lâchement & trop fouvent obscurément, & en tire une moralité, bonne en soi, mais toujours fort commune, & qui quelquefois ne paroît pas tirée naturellement de ce qu'il vient de décrire. Quoiqu'il ait varié ces Descriptions en employant tantôt l'Ode, tantôt l'Elégie, les Stances, ou le Sonnet, il ne laisse pas que de tomber dans une monotonie qui fatigueroit quand même ce défaut feroit racheté par des beautés

FRANÇOISE. qu'on y chercheroit en vain. Son Poeme de la sainte Baume, qui est à la fin de ses Descriptions, ne m'a pas plû Bussieres, davantage. Je me souviens que le Pere Menestrier parle de cet Ecrivain dans le tome I. de sa Philosophie des Images; mais je ne me rappelle pas s'il le blâme ou s'il le loue. Le Pere de Buffieres étoit auffi en grande relation avec Chapelain, qu'il consultoit, & dont il suivoit volontiers les avis. Je n'ai pas vu dans ses Lettres, qu'il lui ait conseillé de mettre au jour ses Descriptions poëtiques.

J.6.78.

#### CHARLES COYPEAU. D'ASSOUCY.

COYPEAU D'ASSOUCY. 1678.

Je ne puis me dispenser d'entrer dans un plus grand détail sur Charles Coypeau d'Assoucy, dont je n'ai dit qu'un mot en parlant ailleurs de son Ovide en belle humeur. Cet Ecrivain fingulier par le caractere de son génie, & par cette multitude d'aventures dont sa vie a été remplie, naquit à Paris sur la Paroisse de S. Etienne du Mont, vers l'an 1604 apparemment, puisque dans sa Prison, imprimée en 1674, il dit qu'il avoit d'Assoucy, p.

COYPEAU D'Assoucy. 1678.

CHARLES Grégoire Coypeau, Sieur d'Assoucy, Avocat au Parlement, à qui il rend ce témoignage, Qu'il étoit un des plus Ibid. p. 93. beaux esprits du Palais, où il avoit fait paroître son éloquence durant 40 ans,

alors foixante-dix ans. Il étoit fils de

de d'Assoucy. T. 2. p. 24. 25. 26,

Aventures sans y amasser cependant que peu de bien, puisqu'il ajoute au même endroit, Qu'il n'avoit que le Code & l'esprit en partage. D'Assoucy se dit noble d'extraction, petit-fils d'un Cavalier Crémonois qui s'étoit distingué par son habileté à jouer du Luth. Il ne nomme point sa mere; il se contente de nous la représenter comme fort petite de corps, mais grande par l'esprit & le sgavoir. L'incompatibilité des humeurs différentes du mari & de la femme les brouilla souvent ensemble, & enfin ils se séparerent. La femme se retira dans un bien qu'elle avoit en Lorraine; Grégoire resta à Paris, conservant son fils auprès de lui.

d'Ital. p.282.

Charles étoit comme sa mere, pe-Id. Avent. tit de stature & foible de compléxion. Il fit ses études chez les Jésuites; & si on doit l'en croire, ce fut avec tant de succès, qu'il remporta plusieurs

Avent. t. 1. prix, & ces progrès furent si rapides, p. 99. t. 2. p. qu'à l'âge de neuf ans, non-seulement

FRANÇOISE. il entendoit le Grec & le Latin, il étoit même en état de s'exprimer en ces deux langues; dès le même âge il sçavoit jouer du Luth assez bien pour se faire écouter. Le croira qui voudra. Comment en effet accorder des progrès si surprenans dans l'étude avec cette vie presque libertine, à laquelle il se livra dès l'âge de huit ans ou environ, puisque, selon lui, il n'avoit gueres que cet âge, lorsqu'il quitta la maison de son pere pour aller à Corbeil, d'où il ne revint à Paris que pour se transporter à Calais où il arriva n'ayant encore que neuf ans. Dans sa Prison, il ré- p. 143. sume ainsi ces premieres circonstances de sa vie,

1678.

Les sots enfans de mon quartier, A fix ans me jettoient la pierre; A neuf ans, petit Ecolier, Chez un peuple rude & groffier, Je fus, allant en Angleterre, Pris à Calais pour un Sorcier.

C'est qu'il s'y mêla de faire des pré- Avent. t. 1: dictions, & qu'il s'y fit passer pour fils de César Nostradamus, ce qui lui valut bien des aventures, qu'il raconte fort sérieusement, & qui n'en

CHARLES COYPEAU D'ASSOUCY. 1678.

Prison , p. 456.

font pas plus croyables. Il portoit avec lui les emblémes d'Alciat, & les lifoit si assidument, qu'il nous assure qu'à l'âge de dix ans il les sçavoit toutes par cœur. Il ne nous apprend point combien de tems il demeura en Angleterre ni ce qu'il y fit.

A l'âge de 17 ans il étoit à Montpellier, où il montroit à jouer du Luth à deux jeunes Demoiselles de condition, de l'une desquelles il devint amoureux, & à qui il témoigna sa passion par des vers qu'il rapporte dans ses Aventures du Voyage d'Italie, Avent. d'1- pag. 296 & suiv. Ce fut peut-être vers

Voyage de Turin, où il entra au service de Madame Royale qui le reçut à la recommandation de M. le Comte d'Harcourt. Son séjour en cette Cour ne fut pas long. Revenu en France, M. le Duc de Saint-Simon en parla

Avent. t. 1. à Louis XIII. comme d'un homme P. 15. qui pouvoit amuser Sa Majesté par fes Chanfons & par fon Luth. Le Roi Ibidet. 2. p. l'entendit en effet à S. Germain en

10. & 11. Laye, & depuis ce tems-là il eut Ibid p. 3. & toujours ses entrées libres. Il nous dit lui-même qu'il a diverti Louis Miv. p. 6. XIII. pendant vingt ans. Il n'eut

FRANÇOISE. pas moins d'accès auprès du Duc d'Angoulême, fils naturel de Charles de Valois & auprès de Louis XIV. dans la jeunesse de ce Prince. Ce fut, fans doute, vers ce tems-là qu'il fit imprimer chez Ballard un recueil de ses airs, qu'il dédia à Madame Royale, & dont il parle en plusieurs endroits de ses Aventures. Il ajoûte que le Roi lisoit aussi se vers à son petit coucher, d'ital. p. 97. & qu'il en rioit beaucoup, surtout de son Ovide en belle humeur, qui est de l'an 1650 ou environ, & qui fut réimprimé en 1653. J'en ai parlé ailleurs.

COYPEAU 1678.

En 1654, ou l'année fuivante, d'Affoucy partit de nouveau pour retourner à Turin, » lui cinquiéme, dit-il, » en comptant ma fiévre quarte, mon » mauvais génie., & mes deux Pages » vétus de noir, un Luth, un Théor-» be, & ses papiers de Musique. » Ces pages étoient de jeunes garçons, selon d'autres, de jeunes filles déguisées fous des habits d'hommes, qui chantoient ses airs, & dont'il accompagnoit la voix fur ses instrumens. Dans la relation qu'il nous a laissée de ce voyage, il se donne pour un homme qui avoit une passion pour le jeu qui

alloit jusqu'à la fureur, & dont il fut CHARLES fouvent la victime. Son récit est mê-COYPEAU lé aussi de beaucoup d'aventures bi-D'Assoucy. zarres, qui ne sentent que le Roman. 1678. Avent. t. 1. Il trouva Moliere à Lyon, le suivit jusqu'à Avignon, & demeura six mois P. 132. lbid. p. 140. en sa compagnie. A Toulon il eut un entretien avec le Chevalier Paul, qui s'est rendu si célébre sous le régne de Louis XIV. & dont Chapelle fait cet éloge dans son voyage:

> C'est ce Paul dont l'expérience Gourmande la mer & le vent, Dont le bonheur & la vaillance Rendent formidable la France A tous les péuples du Levant.

En passant par Pezenas, il eut l'honneur de saluer M. le Prince de Conti, qui lui sit des présens considérables; il en reçut aussi de M. de Guillerague, & de plusieurs autres, que son amour excessif pour le jeu lui rendoit plus nuisibles qu'utiles.

T. 2. p. 47. & fuiv.

Etant à Montpellier, il nous assure, que quoiqu'on y eût oublié son premier voyage en cette ville, il s'y sit de bons amis, distingués même par leur naissance ou par leurs dignités. Ce qui ne l'empêcha pas d'y éprou-

ver une difgrace cruelle dont on a parlé diversement. Bachaumont & Chapelle disent dans leur ingénieux Voyage, qu'il y fut accusé d'un crime contre nature, arrêté en conséquence, mis en prison, & condamné au feu, dont il ne se sauva que par le crédit d'un homme de condition. Ils ajoutent, qu'ils le rencontrerent peu après, quittant Montpellier avec précipitation, suivi d'un Page assez joli, qu'en deux mots il leur conta ses difgraces, que depuis ils le retrouverent à Avignon, & que ne le reconnoissant pas bien d'abord, ils lui dirent:

Voyag. de Bach. p. 41. 47. 59. 60.

Est-ce yous, Monsieur d'Assouci?

### A quoi il répondit :

Oui, c'est moi, Messieurs, me voici, N'ayant plus pour tout équipage. Que mes vers, mon luth, & mon Page: Vous me voyez sur le pavé En désordre, mal propre, & sale; Aussi je me suis esquivé, Sans emporter paquet, ni male; Mais enfin me voilà sauvé; Car je suis en terre Papale.

Nos Voyageurs ajoutent qu'ils l'interrogerent ensuite sur son Page,

CHARLES COYPEAU D'ASSOUCY. 1678.

aussi. Il composa des vers contre quelques Poëtes, qui croyoient avoir plus de talens qu'il n'en voyoit en eux, des airs contre quelques Musiciens, & des pièces contre les Médecins. Cette liberté, ou, pour mieux dire, cette licence, le fit hair de plusieurs, envier de tout le monde, & peu aimer des grands. Il sentit qu'il étoit tems de se retirer, & il répandit une lugubre chanson pour ses adieux, qui fit rire ses ennemis même. Sur ces entrefaites, la Ville de Trin ou Trino, en Piémont dans le Montferrat, ayant été prise le 21 Juillet 1658 par le Marquis de Ville, il fit sur cet évenement une chanson, qui plut à Madame Royale, & le réconcilia avec sa Cour. Mais cette lueur de bonne fortune ne tarda pas encore à s'évanouir. Une autre chanfon qu'il composa, & dont le sens équivoque fut mal interprété, le remit plus mal qu'il n'avoit été. Le Chevalier de Surville eut ordre de lui commander de se retirer, & il fallut obéir. Tout ce qu'il put obtenir, ce fut quelque lettre de recommandation pour Madame la Princesse de Baviere, auprès de laquelle il comptoit se rendre.

FRANÇOISE.

Il y a apparence qu'il n'éxécuta pas = ce dessein, & que ce sut en sortant de Charles Turin qu'il alla à Rome. Il est certain qu'il y arriva fous le Pontificat d'Aléxandre VII, qu'il y étoit lors de la mort de ce Pape, qu'il y vit l'exaltation de Clément IX son successeur, & qu'il y demeura au moins sept ans. Il y jouoit, comme dans tous les au- Prison, pl tres lieux où il séjournoit, puisqu'il 149. dit qu'il gagna une fois 500 pistoles au jeu chez le Chevalier de S. Heran. Il fréquentoit la maison de Charles-Albert d'Ailly, Duc de Chaulnes, 16, p. 1171 qui y étoit en 1665 en qualité d'Ambassadeur du Roi de France, & il reçut quelques présens de la femme de cet Ambassadeur, entr'autres des chandeliers d'argent. Il lui arriva aussi quelque disgrace dans la même Ville : le feu consuma l'appartement qu'il occupoit, & il ne put sauver de l'incendie que le manuscrit de ses Aventures d'Italie. C'est presque tout ce qu'il nous apprend de son voyage & de son séjour à Rome dans ces Aventures & dans sa Pri-

son. Mais on trouve beaucoup plus de circonstances dans ses Rimes redoublées qu'il ne fit imprimer qu'en

Tome XVIII.

1678.

BIBLIOTHEQUE 1671 lorsqu'il sut revenu en France.

CHARLES COYPEAU D'Assoucy. 1678.

Selon le témoignage qu'il se rend à lui-même dans cet ouvrage, on voit qu'il se fit beaucoup d'amis à Rome, & qu'il les amusoit par ses vers & par ses instrumens. Les Corses de la Garde du Pape ayant insulté le Duc de Créqui, Ambassadeur de Sa Ma-

Rimes re- jesté très-Chrétienne, (c'étoit sous doubl. p. 85. Alexandre VII, ) d'Assoucy sit des vers fur cet événement. Ces vers coururent dans la Ville; quelqu'un se les appropria & les fit imprimer avec quelques changemens, mais l'Auteur les revendiqua dans la fuite comme

Ibid. p. 52. fon propre bien. Il en fit d'autres à la louange de M. l'Abbé le Tellier, depuis Archevêque de Reims, sur la convalescence du Pape Alexandre VII, en l'honneur de Christine Reine de Suéde, chez qui il avoit ses entrées, & pour plusieurs autres per-

fonnes. Dans une Requête par la-1bid. p. 134. quelle il demande à Christine d'être spectateur d'une Comédie qu'elle devoit faire représenter, il lui dit :

> Je ne suis, je vous certifie, Gueres plus grand qu'un champignon'; Ma grandeur est ma passion

1500 113 18

Pour admirer cette merveille Qui dit-on n'a point de pareille.

CHARLES
COYPEAU
D'Assoucy.
1678.

Ce fut dans la même Ville, au mois de Juillet 1665, que d'Assoucy sit à Chapelle cette Réponse en prose & en vers qui forme le dixiéme chapitre du second tome de ses Aventures. J'en ai parlé plus haut. Il laissa aussi courir quelques fatyres contre la vie de plusieurs Prélats de la Cour Romaine, contre les Moines & quelques autres personnes; & il s'expliqua avec la même licence dans ses conversations; & cette imprudence lui attirà des chagrins que plus de fagesse & de retenue lui eût épargnés. Voici de quelle maniere il raconte ce qui lui arriva fous Clément IX, par conféquent depuis 1667.

1b. p. 66. 62.67. &c.

Après avoir présenté quelques vers à l'Abbé le Tellier, cet Abbé lui dit de venir le trouver le lendemain à son lever; il y alla, mais avec un habit différent de celui qu'il portoit la veille, ce qui fit que n'étant point reconnu, on ne le laissa point entrer. Ce refus lui fit naître l'idée d'une Requête burlesque en prose & en vers, & de quelques autres poësies, qui sont par-

CHARLES me où il devoit présenter sa requête, COYPEAU il su arrêté & mis à l'Inquisition. P'Assoucy.

1678.

» J'étois, ajoute-t-il, sur le point » de retourner en France, & sans me » souvenir que je n'étois point à Pa-» ris, mais que j'étois encore à Ro-» me, moi qui jusques à ce tems-là » m'étois toujours tenu clos & cou-» vert, je fus assez simple pour faire » voir mes Aventures d'Italie à plu-» sieurs personnes de qualité. Mais » d'autant que ce n'étoit pas assez » pour l'intention que l'esprit malin » avoit de me détruire, d'avoir pu-» blié mes écrits, il m'inspira de faire » des vers contre l'économie qui sem-» ble être naturellement attachée à la » robe longue, qui dans ce pays lé-» zineux & vindicatif m'auroient in-» failliblement perdu, si le S. Esprit » en même-tems ne m'eût inspiré » d'en faire d'autres contre la Rome » ridicule de S. Amant. Mais d'autant » que ce que j'avois écrit en faveur » de Rome n'avoit point encore pa-» ru, & que ce que j'avois fait con-» tre le ménage de certains Prélats, » avoit été vû, ....on n'eut pas de pein ne à persuader au feu Pape Clément FRANÇOISE.

» IX, que depuis que j'avois été fi

» hardi de parler fi peu dignement CHARL

» de la robe, dans un lieu, où prin-

» cipalement elle doit être respectée, » on ne manqueroit pas de trouver

» on ne manqueroit pas de trouver » des choses encore plus libres, si l'on » visitoit les écrits que je me prépa-

» visitoit les écrits que je me prépa-» rois de rapporter en France. Je

» fus donc arrêté & mené au faint » Office. » D'Affoucy fait plaisamment un odieux portrait, & en même-

tems une censure très-satyrique, de ce lieu, qu'il nomme un pieux Enser, & avoue qu'il avoit aussi sort mal

parlé des Moines. » Cependant, » continue-t-il, le Pape Clément IX

» ne m'y laissa pas longtems; & j'en

» sortis ami de ceux qui m'avoient » traité en ennemi, & avec tous mes

" écrits. " Il accuse, en particulier, de son emprisonnement M. l'Evêque

de son emprisonnement M. l'Evêque d'Heliopolis, contre lequel il déclame avec vivacité en prose & en vers.

Mais quoi qu'il dise du peu de durée de sa captivité, il saut qu'elle ait été plus longue qu'il ne le veut saire entendre, puisqu'il y eut le tems d'y composer ce qu'il appelle ses Pensées sur la Divinité, une Requête en vers

fur la Divinité, une Requête en vers 16id. p. 42. à Louis XIV, une Lettre en prose à 79.77.

Biii

CHARLES COYPEAU D'ASSOUCY. 1678.

Mylked & Google

M. le Duc de Chaulnes, des vers à CHARLES M. le Duc de Brissac, à l'Abbé de COYPEAU Machault, & à Clément IX. Il dit P'Assoucy. dans sa Requête à Louis XIV.

Vous resouvient-il de ma Lyre,
Vous resouvient-il de ma Lyre,
Vous ressouvient-il de mes vers,
Qui tant de fois vous ont fair rire,
Quand plus beau que le Dieu du jour,
Couché, vous me faissez redire
Mes chansons, & me faissez lire
Mes vers aux yeux de votre cour?

Il finit cette requête en demandant que le Roi veuille bien employer sa médiation pour le faire retourner en France.

Maintenant que l'auguste trait
De votre valeur sans seconde,
Des Rois vous rend le plus parsait,
Je voudrois sçavoir en esset
Comme le plus grand Roi du monde
Peut avoir le visage fait.
Donnez à mon juste souhait
Cette ample & digne récompense.
Implorez pour moi la clémence
Du Saint Pere au Chapeau vermeil,
Qu'il me donne pour pénitence
Par l'Arrêt de son saint Conseil,
D'aller à pied jusques en France
Pour vous faire la révérence,
Comme une ombre à votre réveil,

CHARLES COYPEAU B'ASSUUCY. 1678.

Sorrant de ce lieu triste & sombre,
Où des mourans j'accrois le nombre....
Hélas! je ne voudrois sinon
Voir votre fabrique nouvelle
Du Louvre & de votre Chapelle,
Laquelle pourtant, ce dit-on,
N'est ni si bonne ni si belle
Oue celle de votre façon, &c.

#### Il dit à Clément IX.

Je travaillois à votre gloire, ; Saint Pere, alors que je sus pris, Et j'en exaltois le haut prix; La chose est bien facile à croire, Puisqu'on la voit en mes écrits. Cependant, ô l'étrange histoire! Dans le triste état où je suis, &c.

Il finit cette seconde Requête par supplier le Pape d'ordonner que ses fers sussent brisés. Ils le surent en effet, & son premier soin dès qu'il eut recouvré la liberté, sut d'envoyer au Pape sa pièce contre la Rome ridicule de S. Amant, Cette pièce plut à Clément IX; il voulut voir d'Assoucy, lui sit accueil, & lui donna une médaille d'or enrichie de son portrait. Le Pape voulut aussi avoir une copie de ses Pensées, que l'Auteur ne sit B iv

COYPEAU p Assoucy. 1678.

imprimer que depuis son retour en France, sous le titre de Pensées de M. d'Assoucy dans le S. Office de Rome, & qu'il nomme ailleurs Pensées sur la Divinité, parce que ce petit Livre contient quelques preuves de l'exiftence de Dieu & de l'immortalité de l'ame contre les Athées. Il y attaque aussi les Sectes séparées de l'Eglise Romaine, & se montre crédule jusqu'à l'excès au sujet des visions. Dans l'Epître dédicatoire à la Reine, à qui il sit hommage de cet écrit, il dit : » Ces penfées de la Divinité ne » sont pas de moi; je les tiens de la » Divinité même, qui me les a inspi-» rées dans le saint Office de Rome. » Au fortir de cette sainte captivité, » le feu Pape Clément IX les vit, " & les estima d'autant plus dignes » de quelque confidération, que ces » vérités éclatantes étant assez éloi-» gnées de la portée des hommes plus » éclairés, surpassent, sans doute, la » capacité d'un homme ordinaire » comme moi. » Il ajoute que si on lui demande où il a appris tant de le des disgraces; qu'il n'avoit jamais lû jamais eu la hardiesse de mettre le nez = dans la Bible de peur de n'y rien com-

prendre. D'Affoucy revint de Rome par Marseille, qu'il revit, dit-il, pour la troisiéme sois. Mais il ne rentra, en d'Ass. p. 28. quelque sorte dans Paris, en 1670,

ou l'année suivante, que pour y éprouver de nouvelles disgraces. Peu de tems après son arrivée, il fut conduit à la Bastille. Mais il ne nous apprend point par quelle raison; il dit seulement, dans ses Rimes redoublées, page 8, qu'il y demeura peu. Sorti de ce lieu, il continuoit à fréquenter la Cour, lorsqu'un nouvel orage vint fondre fur lui. » J'avois » fait, dit-il, afficher par tout Paris » mes Concerts cromatiques, & trai-» té avec un Libraire du Palais de n mes Aventures; j'étois sur le point » de jouir de la gloire de mes perfé-» cutions, & de recueillir le fruit de » mes travaux,... lorsque je sus arrêté » chez moi par un Commissaire, suivi » de plusieurs Satellites. » C'étoit sur la même accusation qui l'avoit fait emprisonner ci-devant à Montpellier. On emmena pareillement ses deux Enfans de Musique, qu'il avoit ame-

D'ASSOUCY. 1678.

nés de Rome, & qui deux ans auparavant avoient, dit-il, chanté à S. Germain en Laye huit jours de suite en présence de M. le Dauphin, & depuis devant le Roi & toute la Cour. On mit le scellé sur ses effets & sur ses papiers, & l'on se saisit de son argent. Il fut conduit au Châtelet, fans lui dire de quoi on l'accusoit, ni qui étoit sa partie. Ses deux Pages & lui furent mis chacun séparément dans un cachot. D'Affoucy resta dans le sien 21 jours, dont il en passa quatre fans prendre aucune nourriture. Et l'orfque ses deux Pages eurent été interrogés juridiquement, & trouvés, dit-il, innocens, ils eurent tous trois la liberté de ce qu'on appelle le Préau. D'Assoucy dit que ce fut le Jeudi de la Semaine Sainte qu'il commença à respirer l'air. Il 16. 105 & profita de cet adoucissement pour s'amuser à toucher ses instrumens, à des visites, des présens, & une bonne nourriture que des personnes distin-

fuiv.

16. p. 84 &c. chanter, & à jouer aux cartes. Il reçut guées lui envoyoient. Il fut secoururent particulier par M. de la Barre, Officier du Roi, renommé par ses pieux ecrits, par Madame l'Abbesse sa sœur FRANCO I SIE.

M. & Madame Coqueret, & tome fa généreuse maison. Il en nomme encore

plusieurs autres.

D'Assoucy. 1678-

Dans son cachot il avoit composé en vers une plainte à la France, qu'il retint par cœur, faute d'avoir des moyens pour l'écrire. Lorsqu'il eut plus de liberté, il adressa plusieurs lettres au Duc de Saint-Aignan, qu'il nomme le Pere des Muses & le Dieu du 1b. p. 101. Parnasse; il écrivit aussi au Roi. Mais ces lettres ne firent alors aucune impression; on l'avoit accusé, on le croyoit coupable, les esprits étoient prévenus, il falloit du tems pour dissiper les préventions. Comme il étoit sans Avocat, sans Procureur, Sans Ib. p. 117. assissance & sans conseil, il tâcha de faire connoître lui-même son innocence en écrivant en prose & en vers à M. de Riants, Procureur du Roi au Châtelet, au Lieutenant Criminel, M. Destita, & à tout le Châtelet en corps. Enfin le Duc de Saint-Aignan appuya, dit-il, son innocence de tout son crédit & de tout son pouvoir; le Roi lui-même voulut bien parler à ses Juges, & d'Assoucy sortit de prison, fans jugement, fur fa fimple Requête, après avoit été detenu fix 16. p. 136. Bvi bons mois-

# Le fieur Robinet parla ainfi de fa

COYPEAU D'Assoucy. 1678.

Apprenez en l'honneur des filles de mémoire
Que le fieur d'Affoucy, que l'enere la plus noire
De l'esprit imposteur envain avoit noirci,
Est sorti glorieux, & blanc comme l'ivoire,
Tout couvert des lauriers d'une entiere victoire,
Rajeuni de vingt ans, il se promene ici.
Ne vous en mocquez pas : quand tout brillant de gloire,

On fort d'une prison, on rajeunit ainsi.
On devroit distinguer la fable de l'histoire.
Avoir pour son prochain un peu de charité;
Le Pasquin médisant nous en a bien conté:
Du vulgaire ignorant on ne doit pas tout croite.
On dit qu'il doit beaucoup à la rare équité.
De ses juges divins, qui de son innocence.
A l'exemple du Ciel, embrassant la défense Ont consacré leur nom & leur intégrité.
Au temple glorieux de l'immortalité.
Mais on tient qu'il doit plus à la sière puissance.
De l'invisible main qui l'a persécuté.
Imposant désormais un éternel silence
Aux langues des aspics dont il étoit gâtés

Selon le récit même de d'Assoucy, on parla très-diversement des motifs qui l'avoient fait arrêter: on dit, répond-il, à son ami Eraste, qui le pressoit de s'expliquer sur cela avec lui:

#### FRANCOISE.

Oue ce fut l'Ombre de Moliere . Que je sis moi pauvre rimeur, Non pour mettre en mauvaise humeur Les gens de bien que je révére, Et que j'adore dans mon cœur : J'en prens à témoin le Seigneur; Je sçais parler & sçais me taire : Mon esprit n'est point détracteur, Ni Satyrique, ni Censeur, Et ne sçais point l'art de déplaire, D'autres difent que ce malheur, Qui fit palir, & fit horreur Aux Dieux, amis de l'innocence, Fut un effet plein de fureur D'une jalouse concurrence : Mais c'est de quoi ma suffisance. Graces à Dieu, n'a point de peur : Je suis un trop petic Docteur Pour disputer la présérence Au grand Dieu de la consonance De qui je suis adorateur. Il est vrai que de mon honneur, Ma plume qu'estime la France A pris justement la défense Contre le trop joyeux Auteur De certain écrit imposteur. Qui me détruit & qui m'offense ..... Mais son esprit est sans aigreur Pour tant de fiel & de vengeance.

CHARLES
COYPEAU
D'Assoucy.
1678.

CHARLES COYPEAU D'ASSOUCY. 1678. Les gens qui m'ont porté guignon,...

Ce sont des gens, comme je pense,.

Qui tous remplis jusqu'au roignon.

De vertus & de tempérance,.

Cousins de Pierre de Provence,.

Sentent sort le Just d'Avignon, &c.

En un mot, conclut-il, je ne crois pas avoir eu contre moi d'autre ennemi que le vulgaire ignorant & malin, & rien que des oui-dire. On a cru fans examen les historiettes de la Gazette de seu Loret, & du Voyage de M. Chapelle, quoique l'un & l'autre n'ayent pas dit sur mon compte un mot de vérité.

Peu de tems après qu'il eut été mis en liberté, il publia sa Plainte à la France, avec l'Histoire de sa Prison, Dialogue en prose entre lui & son ami Eraste. Sa plainte commence ainsi:

Que vous ai-je fait, ma patrie,
Pour mériter votre couroux?

Mélas! qu'ai-je fait contre vous?

Quel Démon plein de barbarie

Me tient en la boète aux caifloux,
Enfermé sous trait de verroux?

Ma soi je vous trouve jolie?

Quoi pour embrasser vos genoux,
Ma fait done quitté l'Italie,

Son beau foleil & fon vin doux, Pour être en proie à la furie De vos méchans & de vos foux? Oue vous ai-je fait, ma patrie, Helas! qu'ai-je fait contre vous? Moi de qui la Muse bouffonne A votre esprit entretenu . Et de qui le chant ingénue Jamais ne déplut à personne. Ma petite maman pouponne Qui m'avez fait naître, & tout nud Entre vos bras m'avez tenu : Vous qui devez une couronne A mon destin trop combattu: Hélas , qui l'auroit jamais cru , Après m'avoir été si bonne, Yous voir comme une Persephone Animer contre ma vertu Tous les serpens de Tisiphone, Pour étouffer la trifte voix D'un Cygne mourant qui soupire, Er mettre une Muse aux abois Qui tant de fois vous a fair rire , Et qui scut charmer tant de fois Par les doux accens de sa Lyre ... Les deux plus grands de tous vos Rois. Ha! je vois bien que les accords : De ma Muse facétieuse Ont faché la troupe envieuse De vos Scribes croque-reforts

laloux du mérite des morts-

CHARLES COYPEAU D'ASSOUCY. 167\$.

CHARLES COYPEAU D'ASSOUCY. 1678. 40

Pourquoi, troupe séditieuse, Prenez-vous l'ombre pour le corps? Faut-il, & fort plein de furie, Faut-il, ô prodige nouveau, Oue pour éteindre le flambeau De ma trifte & mourante vie, Ma Marastre soit ma patrie, Que ma prison soit mon tombeau, Que ma vertu foit ma partie, Et mon esprit soit mon bourreau! Oui , traftre , perfide , vilain , Bourreau d'esprit qui fais le vain, Petit Auteur en mignature, Oui , oui , c'eft toi , bel écrivain , Qui plus faltot que Neufgermain, Cause les peines que j'endure. Esprit fat , esprit mal appris , Pourquoi facher ces beaux esprits, Et choquer tant de doctes plumes? Que feroient-elles dans Paris, Les Beurrières sans leurs écrits. Les Charcuitiers sans leurs volumes, Et leurs vers qui n'ont point de prix?.....

Il décrit ensuite les horreurs de son cachot, où il composa cette pièce, & sinit par dire, qu'il se doute bien que dans Paris on tient sur son compte de fort sots discours.

Cette plainte est suivie d'un Dialogue moitié François & moitié Patois, où d'Assoucy rapporte tout ce qu'il

FRANÇOISE. suppose qu'on disoit de lui, mais qu'il taxe de fausseté. Il traite en particulier d'infigne calomnie ce qu'on p'Assouce. imputoit aux deux Pages qu'il avoit toujours avec lui, & l'indigne usage qu'on supposoit qu'il en faisoit. Ditesmoi, s'écrie-t-il à cette occasion,

Si le Saint Pere, en qui je croi, L'Eglise notre sainte Mere, Et nos Seigneurs les gens du Roi, A la coupe la plus sévere M'ont trouvé tous de bon aloi, Sans macule & fans vitupere; Proche de cette heure derniere, Où chacun doit songer à soi, Ai-je changé de fang, d'artere; D'habitude & de caractére, Pour m'appliquer au vil emploi, Dont le crédule populaire Se fait mon vice imaginaire? Ofez-vous bien, en bonne foi, Choquer l'Estre que tout revere, Le Ciel, la nature, & la Loi?...

## S'adressant ensuite au Roi, il dit:

Grand Roi , de qui l'esprit sublime Pénétre & voit tout ici-bas; Invincible Dieu des combats, De qui la vertu magnanime, Qui tout maintient & tout anime;

CHARLES
COYPEAU
D'ASSOUCY.
1678.

Sert de modelle & de compas

A tous les autres Potentats;
Si pour vous mon chant & ma rime
Eut autrefois quelques appas,
Grand Monarque, ne fouffrez pas
Qu'un attentat illégitime
Souille vos bienheureux Etats:
Ni qu'une innocente victime,
Dont 'les vertus ont fait son crime,
Souffre en un jour mille trépas.

Il s'adresse de même à tous ses Juges, proteste de son innocence, les sollicite de le condamner s'il est coupable, ou de le mettre en liberté s'il est innocent: Au moins, dit-il,

Au moins tout le monde verra,

De Paris jusqu'à Barcelone,

Si cet Amant du fa, sol, la,

Qu'Ami très-mauvais a mis là,

Est vert, ou gris, ou blanc, ou jaune;

Si tort ils ont, si tort il a,

Cet homme réduit à l'aumône,

Qui vou roit être en Macédone,

Ou pour le moins en Canada;

Cet homme un doigt plus grand qu'une aulne,

Que la fureur de Tisiphone

N'a jamais pû mettre à quia.

D'Assoncy ne survêcut que de quel-

FRANÇOISE. 43
ques années à fa délivrance. C'étoit
en 1674 qu'il subit sa derniere prison,
& il avoit alors 70 ans, il mourut en
1678. Il avoit fait imprimer en 1677
ses Aventures, en deux petits volumes in-12. qu'il dédia au Roi. Son
portrait, qui est gravé au devant,
ne montre pas un homme de figure
aimable. On lit ces vers au bas,
composés par Chapelle, & qui sentent bien l'ironie.

CHARLES COYPEAU D'ASSOUCY. 1678.

Contemple en ce portrait un miracle nouveau, C'est l'Ulysse du tems, qui malgré la surie Des plus siers Aquilons, a sauvé son vaisseau, Et des plus siers Tyrans vaincu la barbarie. Aujourd'hui son destin, des destins le plus beau, Parmi les plus heureux est bien digne d'envie; Puisqu'après mille morts, au sortir du tombeau, Il a pu redonner à sa chere patrie, Encore avant mourir, un trait de son pinceau.

L'année précédente il avoit publié l'histoire de sa prison, dédiée encore au Roi, & dès 1676 ses Pensées dans le saint Office de Rome, dédiées à la Reine, quoiqu'on lise au frontispice de ces deux écrits l'année 1678. Ses Aventures d'Italie, marquées en 1679, sont de la même année 1678. Tous ces volumes, à l'exception des

CHARLES COYPEAU D'ASSOUCY. 1678.

Pensées, sont remplis de piéces en vers de la composition de l'Auteur ; & ce ne sont pas les seules qu'il ait faites. J'ai parlé ailleurs de son Ovide en belle humeur, & du Ravissement de Proserpine, traduit de Claudien en vers burtesques. J'ai deplus vû du même un Recueil de Poësies & Lettres, contenant diverses pièces héroïques, satyriques & burlesques, imprimé dès 1653, & dédié à M. Bordier, Conseiller du Roi, Intendant des Finances, & Seigneur de Reincy. L'Auteur dit dans son Epître dédicatoire, qu'il y avoit longtems qu'il étoit à la Cour, qu'il avoit déja mis trois Livres au jour, & qu'il étoit habitant du Louvre. Il y loue aussi Marcassus qui avoit dédié un de ses ouvrages au même M. Bordier. D'Assoucy donne le titre de vers héroïques à une partie de ce Recueil, parce qu'il y loue le Duc d'Orléans, le Prince de Condé, le Comte d'Harcourt, le Comte de Saint-Aignan, depuis Duc, MM. de Schomberg, Gassion, de Bassompierre, de Montbrun, de Saint-Simon, &c. sur leurs expéditions militaires. Les vers burlesques sont sur différens sujets, suivis de vers galans, & même de quel-

FRANÇOISE. ques vers de piété. Il y a dans tout cela des Odes, des Stances, des Sonces, des Coxpeau nets, des Epigrammes, des Chan-D'Assoucx. sons. Dans une pièce au Président de Maisons, que le Poëte qualifie de Grand appui de nos Loix, Oracle de Thémis, d'Assoucy le remercie de ses bienfaits, & surtout de sa protection. Il y a aussi des Sonnets à la Reine, à la Duchesse de Savoie, sur l'inconstance du jeu, que le Poëte n'éprouva que trop, & à qui il se fia toujours, sur le Livre de Faret intitulé l'Honnête Homme, aux Archevêques de Rouen & de Sens; & enfin des vers pour des Ballets. Ses Letttes en prose à Madame Royale, à MM. de Lyonne, de Servien, &c. ne sont guéres que des Requêtes pour demander du secours contre l'indigence qui le pressoit, & où la sureur du jeu & son peu de conduite le réduisoient souvent. J'excepte de ce genre ses Lettres à Scarron, à Moliere, & à Mellite, qui étoit apparemment sa Maîtresse. Du Pelletier & Chapelle ont loué ce Recueil. Le dernier, qui étoit alors fon ami, lui dit entre autres complimens:

1678.

CHARLES COYPEAU P'ASSOUCY. 1678.

C'est à cette fois, Dieu merci . Que vous allez l'avoir entiére, La gloire d'avoir réussi . Sur toute sorte de matière. Mettant tous les jours en lumière De nouveaux ouvrages, par qui Sera bientot votre Libraire De beaux écus blancs tout farci, Et plus riche qu'un Lapidaire. Mais à propos de riche, si Vous me demandiez en colére, Quand le serai-je donc aussi ? Je vous dirois, Grand d'Affoucy, Entre amis il ne faut rien taire, De bien n'entrez point en souci ; Quoique nos œuvres puissent plaire, Ni vous, ni moi n'en aurons guéres, Oui bien Loyson & Chamhoudry; Car-pour des vers, c'est chose claire, Qu'il vaut bien mieux en ce tems-ci Les débiter que de les faire.

A peine d'Affoucy étoit-il de retour de sondernier voyage de l'Italie, qu'il donna ses Rimes redoublées, dont il sit hommage au Comte de Lauzun. C'étoit en 1671. Il dit à ce Seigneur: » Je suis le but de l'iniquité des mé-» chans, de l'ignorance des simples, » & de la malignité des sots; c'est FRANÇOISE.

» pourquoi ayant à me défendre de » tant d'ennemis, je n'ai pas besoin d'un moindre protecteur qu'un Ca-» pitaine des Gardes du Corps du » Roi & d'un Commandant de ses » armées aussi valeureux, de qui » l'ombre seule peut détruire toute » cette vermine affamée, si piquante, » & si fatale aux honnêtes gens. » Il ajoute parlant des vers contenus dans ce Recueil, » que quoique conçus » dans les disgraces, ils ne soient » que les enfans d'un pere malheu-» reux, la France, qui s'en divertit, » les trouve enjoués, & le Parnasse » qui les souffre, les trouve drolles; » qu'ils ont d'ailleurs contribué quel-» quefois au divertissement du Roi.» Cela peut être; mais il faut convenir aussi que ce plaisir n'a guéres duré, & que ces poesses sont oubliées depuis longtems.

Quoi qu'il en soit, ce Recueil commence par une Epître badine, en prose & en vers. On avoit fait courir le bruit de la mort de l'Auteur. » Tout » de bon, dit-il, je crois que tout le » monde est sans yeux, ou qu'il a per-» du le sens; il y a plus d'un an & de-» mi que je suis de retour de Rome,

CHARLES COYPEAU D'ASSOUCY. 1678.

CHARLES
COYPEAU
D'ASSOUCY1678.

D'où grace à la toute-puissance,
Pour chasser les malins esprits,
Je rapporte dedans l'aris,
L'aimable lieu de ma naissance,
Mainte relique de haut prix,
Et, comme un Chrétien bien appris,
Maint beau pardon, mainte indulgence,
Mes oreilles & mes écrits;
Cinquante belles chansonnettes,
Un Théorbe, deux petits Luths,
Cinq cens écus dans mes pochettes,
Trois dents de moins, quinze ans de plus,
Deux bonnes paires de lunettes,
Et deux Pages fort bien vêtus.

» Et comme il y va de ma gloire, » ajoute-t-il, que le monde, qui me » fait l'honneur de s'entretenir sou-» vent de moi, sçache que je ne suis » point encore une anatomie, je ne » laisse passer aucune occasion de me » faire voir. Je vais tous les jours au » Louvre, à la Comédie..... Et si » vous ne m'en croyez pas, écoutez » ce qu'en dit la Gazette, qui ne vou-» droit pas mentir: »

Le pauvre Monsieur d'Assoucy,
A qui mainte raillerie,
Dans maint écrit froid & trans,
Avoit ôté trois fois la vie,

Se porte fort bien , Dieu merci , Et de mourir n'a point d'envie. On disoir que la calomnie De feu Loret l'avoit noirci : N'en croyez rien, c'est raillerie: Il n'a pas seulement roussi : Très-glorieux , malgré l'envie , Plus blanc qu'un Cigne il est ici, Ma foi , c'est grande vilainie De traiter une Muse ainsi Dont la valeur est infinie.

1678.

On a dans ce Recueil la plûpart des piéces qu'il avoit composées à Rome, & dont j'ai dit quelque chose ci-dessus; une Requête à M. le Chancelier, par laquelle il lui demande un privilége pour faire imprimer ce même Recueil; un Remerciment à M. Delfaut, premier Président à Soissons, qui lui avoit offert de l'argent pour le même sujet; quelques piéces intitulées, Hymnes; une Satyre contre un Commis des Finances de Savoye, & une Plainte de la Samaritaine sur la perte de son Jacquemart & le débris de la musique de ses cloches.

On voit par ce détail des poësies de d'Assoucy, qu'à l'imitation de Scarron, il avoit choisi le genre burles- pag. 1611.

Tome XVIII.

CHARLES COYPEAU D'Assoucy. 1678.

que, lequel, quoique bas & mesquin par soi-même, suppose néanmoins beaucoup d'esprit, de seu, de saillie, & une tournure de caractere qui est dans la société ce que le grotesque est dans la peinture. Mais d'Assoucy ne sut guéres que le singe de Scarron, que personne n'a pû jusqu'ici imiter qu'imparsaitement. C'est ce qui lui attira cette censure de M. Despréaux:

Art, poët.

Au mépris du bon sens, le burlesque effronté. Trompa les yeux d'abord, plut par sa nouveauté. On ne vit plus en vers que pointes triviales. Le Parnasse parla le langage des Halles...... Le plus mauvais plaisant eut ses approbateurs, Et jusqu'à d'Assouey, tout trouva des lecteurs.

Cette exacte justice que M. Despréaux rendoit à notre Auteur, déplut beaucoup à celui-ci, comme il le témoigne par cette singuliere exclamation, qu'il fait dans ses Aventures d'Italie: » Ha! cher Lecteur, si n'tu sçavois comme ce tout trouva me n'tient au cœur, tu plaindrois ma destinée; j'en suis inconsolable, & nje ne puis revenir de ma pamoins son, principalement quand je pense

P. 263, &

FRANÇOISE. » qu'au préjudice de mes titres, dans

D'Assoucy. 16781

» ce vers qui me tient lieu d'un Arrêt CHARLES » de la Cour de Parlement, je me COYPEAU » vois déchu de tous mes honneurs, " & que Charles d'Assoucy, d'Empe-» reur du burlesque qu'il étoit, pre-» mier de ce nom, il n'est aujour-" d'hui, si on le veut croire, que le » reptile du Parnasse & le marmiton " des Muses.... Voici, cher Lecteur, » ce qu'on gagne à faire de bons vers » burlesques. » Il entreprend au même endroit de venger ce genre de poësie contre le décri où M. Despréaux l'avoit fait tomber; il fait son apologie & celle de Scarron, & quoiqu'il affecte de la modération en répondant à la critique dont il se plaint, qu'il dise même qu'il n'est ni-vindicatif, ni malin, & qu'il a toujours mille ans d'indulgence pour les fautes d'autrui, on ne laisse pas que de sentir un Auteur piqué.

Dans le tome XIII. des Amusemens du Caur & de l'Esprit, M. Philippe a fait imprimer des vers de d'Assoucy sur la Convalescence du seu Pape Alexandre & de la feue Reine-Mere, guéris en même-tems, & il les donne comme n'ayant point encore parus.

COYPEAU n'Assoucy. 1678.

On les avoit des 1671 dans les Rimes redoublées de l'Auteur. Quant aux vers à la louange de Lulli, que M. Philippe attribue au même, & qu'il a aussi publiés, j'ignore si on les trouvoit déja ailleurs.

Je ne dois pas omettre que d'Assoucy a été accusé de plagiat. Cette accusation est exposée, mais non prouvée, dans une Lettre anonyme qui se lit parmi celles qui ont été re-

P. 15.

Lettres de cueillies par Richelet. » Vous avez » tort, écrit l'anonyme, de vous es-» tomaquer que le bon homme d'As-» foucy pille nos fentimens. Il n'en » use de la sorte, que parce qu'il nous n estime. Ce qui me choque le plus, » est qu'il attribue à son imagination » les bons offices que lui rend sa mé-» moire; & qu'il se croit l'auteur de » mille pensées qu'il n'a prises que » dans nos ouvrages. C'est un vérita-» ble écho; il ne dit que ce que les » autres ont dit: & néanmoins il est » si fou, que lorsqu'il nous copie » mot-à-mot, il appelle cela compo-" ser, &c. » Peut-être que l'anonyme ou son éditeur n'auroit pas mal fait d'en donner des preuves. Les ayant négligées, son témoignage n'est pas de grand poids,

# JACQUES CASSAGNES.

JACQUES. CASSAGNES. 1679.

M. Despreaux n'a pas plus épargné Jacques Cassagnes que d'Assoucy; & peut-être a-t-il eu moins de raison de censurer le premier que le second. Celui-ci étoit un Aventurier, & ses ouyrages n'étoient guéres propres qu'à gâter le goût; l'autre étoit un homme fage, & qui n'avoit travaillé que pour se rendre utile. Il étoit fils de Michel Cassagnes, qui fut Maître des Requêtes du Duc d'Orléans, puis Thré- 170 & suiv. forier du Domaine de la Sénéchaussée de Nismes. Jacques naquit dans cette ville vers l'an 1634. Il fut élevé dans le sein de sa famille, embrassa l'état Ecclésiastique, & eut le Prieuré de S. Etienne. M. l'Abbé de Loménie de Brienne, qui l'avoit connu très-particuliérement, dit qu'il ne prit que l'Ordre de Diacre; ainsi, s'il est vrai qu'il ait été Docteur en Théologie, comme le dit M. l'Abbé d'Olivet, ce ne fut point dans la Faculté de Théologie de Paris qu'il obtint ce grade; on sçait qu'on ne le confére qu'à ceux qui sont dans le Sacerdoce.

Histoire de l'Académie Fr. t. 2. p.

Nicer, Mém. t. 22. p. 109. & fuiv. Parall. des

anc. & des mod. t. 3. P. 259. 260.

Mém. mí. de Brienne.

Venu jeune à Paris, il prit d'abord

JACQUES CASSAGNES. 1579.

les deux routes qui peuvent le plus promptement mener à se faire un nom : il prêcha, & fit des vers. Une Ode de 400 vers, qu'il fit en 1660 à la louange de l'Académie Françoise, lui en ouvrit l'entrée à l'âge de 27 ans. C'étoit en 1661. Il fut choisi pour remplacer M. de Saint-Amant. La même année, il publia Henry le Grand au Roi, Poëme d'environ 600 vers. C'est Henri IV qui y parle à Louis XIV, lui apprend la manière dont il a gouverné lorsqu'il vivoit, & lui donne de très-bons avis, tant pour le gouvernement général & particulier, que pour tout ce qui peut faire la félicité d'un Roi & celle de ses sujets ; pour les tems de guerre comme pour ceux de paix; pour sa propre famille, pour la Religion & pour les Lettres. Dès le commencement, Henri IV exhorte le Roi à lire son Histoire qui avoit été composée par M. Hardoiin de Péréfixe, sur quoi il dit:

Voi souvent le portrait de mes jours glorieux, Qu'un illustre Prélat vient d'offrir à tes yeux: Dans son cours éclatant cette immortelle histoire Découvre à ta vertu le chemin de la gloire,

#### FRANÇOISE.

55

Il paroît maintenant aux yeux de l'univers Un chef-d'œuvre formé de chefs-d'œuvres divers : C'est par son art charmant que la France ravie; Est après mon trépas le témoin de ma vie; Et que de tous mes faits l'éternel souvenis Doit rendre le passé présent à l'avenir.

JACQUES CASSAGNES. 1679.

Ce poëme plut extrêmement à M. Colbert; & ce grand Ministre, qui ne scavoit point estimer sans récompenser, procura à l'Auteur une pension de la Cour, le fit Garde de la Bibliothéque du Roi, & le nomma en 1663 un des quatre premiers Académiciens dont l'Académie des Inscriptions fut d'abord composée. L'année précédente 1662, il avoit donné une Ode l'Acad. de 200 vers sur la naissance de M. le p. 4. Dauphin; & dans la suite il entreprit de célébrer les Conquêtes du Roi en Flandres, dans la Franche Comté, & en Hollande: il fit sur les premieres, en 1667, une Ode de 260 vers, & sur les secondes, en 1668, un Poeme d'environ 500 vers: son Poeme sur la guerre de Hollande en a mille, & parut en 1672. M. l'Abbé de Loménie de Brienne, son ami, a aussi inséré dans le tome second de son Recueil de Poësies diverses, une Ode du même sur

JACQUES CASSAGNES. 1679. BIBLIOTHEQUE
la Paix des Pyrenées, & dans le tome
I. du même Recueil, neuf petites piéces qu'on lit encore avec plaisir. Les
Stances sur le chant des Oiseaux, qui
en font partie, sont connues de tout
le monde, ayant été souvent réimprimée dans différens Recueils de
Cantiques spirituels. J'ai toujours
aussi en endu faire l'éloge de ces deux
Stances sur la mort:

Roses en qui je vois paroître
Un éclat si vis & si doux,
Vous mourrez bientôt: mais pent-être
Je dois mourir plutôt que vous.

La mort que mon ame redoute,
Peut m'arriver incessamment:
Vous mourrez en un jour sans doute,
Et moi peut-être en un moment.

L'Abbé Cassagnes qui s'éxerçoit en prose comme en vers, sit aussi connoître ses talens dans le premier genre, par la présace qu'il mit à la tête de l'édition des Œuvres de Balzac, saite en 1665, par un Traité de Morale sur la valeur, qui est de l'an 1674, la traduction de la Rhétorique de Ciceron, ou des 3 Livres de Oratore, qui est de la même année, & celle de Salluste ou de l'Histoire de la Guerre des Ro-

FRANÇOISE.

mains, qui parut en 1675. Ces deux etraductions font ornées de préfaces qui ont toujours été estimées. Celle qui est au devant du Salluste en particulier, me semble judicieuse, quoique peut-être un peu trop dissusé.

JACQUES'
CASSAGNES.
1679.

Quant à fon talent pour la Chaire, si décrié par M. Despréaux, il est certain que Cassagnes, après avoir été applaudi à Paris, sut nommé pour prêcher à la Cour. Mais dans l'intervalle parut la troisiéme Satyre de M. Despréaux, où ce Poëte lança contre lui ce trait satyrique:

Moi qui ne compte rien ni le vin ni la chere, Si l'on n'est plus à l'aise assis en un festin, Qu'aux Sermons de Cassagnésou de l'Abbé Cotin,

On dit que ce sut le sieur Furetière qui nomma ces deux Prédicateurs au satyrique. Quoi qu'il en soit, Cassagnes crut prudemment qu'il ne devoit point se montrer à la Cour, de peur d'y trouver bien des gens disposés à le condamner sans l'entendre. Cependant à juger de lui par son Oraison sunébre de M. Hardouin de Pérésixe, Archevêque de Paris, imprimée en 1671, il n'étoit pas sans mérite pour

JACQUES CASSAGNES. 1679.

le tems où il prêchoit. »Et après tout, ,, remarque judicieusement M. l'Ab-"bé d'Olivet, qu'étoit-ce parmi nous ,, que l'éloquence de la Chaire, avant , que les Fléchiers nous eussent ap-,, pris les graces de la diction; que , les Bossuets nous eussent donné une ,, idée du pathétique & du sublime; , que les Bourdaloues nous eussent " fait préférer à tout le reste, la rai-,, fon mise dans son jour? Jusqu'alors, ,, ce qu'on appelloit prêcher, c'étoit " mettre ensemble beaucoup de pen-,, sées mal assorties, souvent frivo-,, les, & les énoncer avec de grands , mots.

L'Abbé Cassagnes ne répondit point à M. Despréaux; il ne témoigna même aucun ressentiment contre lui. Mais le trait qui l'avoit piqué ne le blessa pas moins. Il continua cependant de prêcher encore quelque tems. Il étoit retenu pour l'Eglise de S. Benoît; il voulut satisfaire à son engagement; & la curiosité ayant attiré à son sermon beaucoup plus de monde qu'il n'en avoit ordinairement, M. Despréaux dit malignement: Il m'est redevable de cet honneur, parce que je l'ai fait connoître: sans moi en ne scauroit

pas que l'Abbé Cassagnes eût prêché: nouveau trait de satyre qu'il a depuis employé en vers contre l'Abbé Cotin.

JACQUES CASSAGNES. 1679.

L'Editeur des Œuvres de M. Despréaux, de l'édition de 1740, feu M. l'Abbé Souchay, met en partie sur le compte de ce Poëte la disgrace qui arriva ensuite à l'Abbé Cassagnes, le dérangement de sa tête. Mais s'il étoit vrai que le chagrin d'avoir été taxé d'attirer peu d'auditeurs à ses sermons, fût entré pour quelque chose dans sa maladie, il ne faut pas douter que M. Perrault n'eût eû foin d'en tirer avantage contre M. Despréaux. Il n'en dit pas néanmoins un mot; & rien ne l'empêchoit d'en parler, puisque quand le troisième volume du Paralléle parut, Cassagnes étoit mort depuis quatre ans. L'ambition de ce jeune Ecrivain, & l'envie qu'il eut de se rendre digne de la confiance & de l'estime de M. de Péréfixe, & du Public, étoient suffisantes pour nuire beaucoup à un homme que Chapelain représentoit dès 1662 comme de peu de fanté. Il fit en effet pour regagner l'estime du Public des efforts qui étoient au-dessus de ses forces; il produifit coup-fur-coup les divers ouvra-

Lefevre de S. Marc, notes sur Boileau, t. 2. p. 462. 463. JACQUES CASSAGNES, 1672.

BIBLIOTHEQUE ges que j'ai cités; il travailloit deplus, à la follicitation de M. de Péréfixe, à un Sermonaire, c'est-à-dire, à des Homélies propres à être récitées au prône dans les Eglises où il n'y auroit point de Prédicateur; en un mot fon travail fut fi excessif, qu'il succomba sous un poids qu'il ne pouvoit porter. Ses parens, avertis que sa tête se dérangeoit, accoururent du fond de leur Province; & l'ayant trouvé hors d'état de pouvoir être transporté en Languedoc, ils furent contraints de le mettre à S. Lazare. Il y mourut le 19 Mai 1679, âgé seulement de 46 ans, guéri depuis quelque tems de sa folie, mais n'ayant pas recouvré toute sa tête.

L'Abbé de Brienne dit dans le Mémoire que j'ai déja cité, que Cassagnes, mourut en très-bon Chrétien, qu'il savoit toujours été de fort bonnes, mœurs, & qu'une mort telle que saux yeux de Dieu, & des hommes de bien, qui l'estimoient, vant mieux, sans doute, que les meilleurs ouvrages du monde., M. de Brienne avoit été témoin de cette mort, lui & l'Abbé Cassagnes demeurans alors à S. Lazare, où le dernier avoit revu les trois premieres parties d'un ouvrage singulier du premier, intitulé le Roman véritable, ou l'Histoire secréte du Jansénisme, en prose & en vers. Cassagnes le fit aussi héritier de toutes ses poesses; car malgré le dérangement de sa tête, il en avoit composé beaucoupdans sa retraite de S. Lazare, sans compter celles qu'il avoit faites avant sa maladie, & qui n'ont point été rendues publiques. Au reste M. de Brienne avoue que la Fontaine n'estimoit point les vers de son ami; & c'est, ce semble, un plus grand préjugé contre lui que tous les traits qui lui sont lancés dans la troisième scène de la Satyre intitulée, Chapelain décoëfé, ou Parodie de quelques scenes du Cid.

CHARLES CASSAGNES. 1679. Voyez La-

#### ANTOINE DE RAMBOUILLET, Sieur de la Sablière.

L'Ode & le Poëme héroique que Cassagnes avoit présérés aux autres genres de poesse, ne surent point le partage d'Antoine de Rambouillet, Sieur de la Sabhére, Parissen, Conseiller-Secrétaire du Roi, Maison, Couronne de France & de ses Finances, sils ANTOINE
DE RAMBOUILLET,
SIEUR DE
LA SABLIERE.

1679.

62 BIBLIOTHEQUE de M. de Rambouillet, Secrétaire du

ANTOINE Roi, intéressé dans les Affaires de Sa DE RAM- Majesté. Il choisit le Madrigal, la SIEUR DE Chanson, les Stances, & il y réussit, LA SABLIE- principalement dans le Madrigal qui n'est dans le fonds qu'une espèce

1679.

d'Epigramme, qui doit finir par un trait un peu moins saillant, que ce qui porte parmi nous ce dernier non. Matthieu de Montreuil qui s'est fait beaucoup de réputation dans le même genre, étoit peut-être plus simple, plus tendre, & plus aisé; M. de la Sabliére passe pour plus ingénieux, plus galant, plus travaillé. "Il écri-,, voit, dit Richelet, ingénieusement ,, en vers & en prose, & faisoit de si

P. 4.

,, jolis Madrigaux, que M. Conrart ,, lui donna en qualité de Secrétaire

,, des Muses, des Lettres de grand

, Madrigalier François.

Nous en avons un Recueil en fix Livres, où l'on trouve aussi quelques Stances & quelques Chansons. Ce ne fut point l'Auteur qui les mit au jour; ils ne parurent qu'en 1680, & il étoit mort l'année précédente 1679. Ce fut fon fils, Nicolas de Rambouillet, Sieur de la Sablière, qui en fit préfent au Public; si l'on peut dire que FRANÇOISE.

ce soit faire un présent que de ne donner que des poesses, très-délicates, à la vérité, dans le style & dans les penfées, mais qui ne respirent que la ten- SIEUR dresse & l'amour, & qui n'offrent mê- LA SABLIEme en plus d'un endroit que des pein- RE. tures fort peu chastes. L'Iris dont il est fait mention dans plusieurs de ces poet. in-4 to Madrigaux, n'étoit point une Iris en 2. P. 234 l'air; c'étoit une Demoiselle de condition, qui par la délicatesse de ses sentimens, autant que par ses agrémens extérieurs, avoit sçu fixer le cœur de M. de la Sabliére. Il étoit sur le point de l'épouser, lorsqu'elle fut attaquée de la petite vérole, dont elle mourut quelque tems après. Voici ce qu'il en dit lorsqu'il en fut la privé.

Madrig. de

De la beauté d'Iris voi le portrait fidelle : Elle eut une ame digne d'elle, Un cœur tendre, un esprit charmant; Tu peux juger de mon marty:e; Elle mourut, j'étois Amant; C'est tout ce que je puis te dire.

L'Auteur fit un autre choix dont il Tit. du Till. n'eut pas lieu de se repentir. Hesse- 359. lin de la Sabliére, fa femme, étoit une Dame de beaucoup de mérite & de

LA SABLIE-

sçavoir. Elle étoit en grande liaison Antoine avec la plupart des beaux esprits de RAM- fon tems, & l'on sçait que la Fontaine qu'elle logea chez elle pendant près de 20 ans, en faisoit une estime particuliere. Plusieurs ont cru qu'elle avoit composé des poesies; & on lit dans la liste des Auteurs qui est à la tête du Dictionnaire de Richelet ,, qu'elle s'est distinguée parmi les ,, personnes de son sexe par plusieurs , ouvrages de poesse, où l'on trouve " beaucoup de délicatesse, & une , versification exacte, & dont, ajoû-,, te-t-on, on a fait un recueil.,, On a repeté la même faute dans plusieurs catalogues de Livres, où on attribue à Madame de la Sabliére les Madrigaux de son mari. Mais il est sûr que cette Dame n'a jamais composé de vers. M. Titon du Tillet cite en preuve M. le Comte de Nocé, gendre de M. & de Madame de la Sabliére, & M. de Fontenelle qui a été leur ami. D'ailleurs, quand on a lû les Madrigaux dont il s'agit, il n'est pas difficile de voir qu'ils ne peuvent être d'une Dame, puisqu'ils s'adressent toujours à des Cloris, des Philis, des Iris, ou à des Dames connues.

#### PIERRE DU PELLETIER.

PIERREDU 1679.

Le nom de Pierre du Pelletier, loin PELLETIER. d'être aussi avantageusement connu que celui de M. de la Sabliére, seroit peut-être même entiérement ignoré fi M. Despréaux n'avoit pas pris plaisir de le citer partout comme le modéle des mauvais Poëtes. C'est sur ce ton qu'il en parle dans son Discours au Roi, & dans fes Satyres, I, II, III, VII & IX; & il auroit mieux vallu, -fans doute, d'être absolument oublié que de n'être jamais cité qu'avec mépris & deshonneur. M. Baillet lui attribue quatre Centuries de Sonnets, Baillet, Jugi que je ne connois point. Je n'ai vû de des Sçav. t. 5. sui que deux Sonnets, adressés au Roi Louis XIV, imprimés in-folio, & une multitude d'autres Poësies, de Sonnets en particulier, à la tête de la plupart des Livres qui ont été imprimés de son tems. Ce sont les Sonnets adressés au Roi, qui ont fait dire à M. Despréaux dans son Difcours à Louis XIV:

p. 292.293.

Oui , je sçai qu'entre ceux qui t'adressent leurs veilles , Parmi des Pelletiers ont compte des Corneilles.

## 66 BIBLIOTHEQUE

aux vies des Auteurs.

Richelet, qui l'avoit connu, dit PIERREDU qu'il étoit de Paris, fils d'un bon PELLETIER. Bourgeois. Il ajoûte, que comme dès Lettre de sa plus tendre jeunesse, il fit connoî-Richel. t. 1. tre qu'il aimoit les Livres, son pere, dans l'espérance d'en faire quelque chose, eut soin de le pousser à l'étude. Il fit ses classes au Collége de Harcourt à Paris ; & sitôt qu'il fut en troisiéme, au lieu de composer des vers Latins, il n'en faisoit que de François. Ses Régens tâcherent en vain de l'en détourner; tous les sujets qu'ils lui donnoient pour en compofer des vers Latins, il les rendoit en vers François. Son pere averti de cet amour extraordinaire, pria ses Maîtres de le laisser faire, dans la pensée que son fils pourroit s'avancer par ce moyen. Le bon homme fut trompé. Du Pelletier sorti des études, se fit, felon quelques-uns, recevoir Avocat; mais si cela est, au lieu de s'appliquer à sa profession, il continua de rimer.

Cependant comme il aimoit la réputation, voyant qu'il n'en acquéroit aucune dans le genre qu'il avoit embrassé, il crut qu'il trouveroit mieux son compte en écrivant en prose, & il fit des Lettres Françoises

FRANÇOISE. dont il composa un petit volume, qui mourat en naissant. Fâché de ce mauvais PIERRE succès, il revint à la rime, & prodigua sans distinction son encens à tous ceux qui en vouloient. Dès qu'il sçavoit qu'un Auteur faisoit imprimer quelque chose, il l'alloit voir aussitôt, & lui portoit un Sonnet en faveur de l'ouvrage qui s'imprimoit. C'est à quoi M. Despréaux fait allufion dans sa premiere Satyre, où il dit, Je ne sçai point

1679.

De mes Sonnets flatteurs laffer tout l'Univers , Et vendre au plus offrant mon encens & mes wers.

A l'âge d'environ trente ans, devenu amoureux d'une jeune Demoiselle, il composa pour elle tant de Sonnets, bons ou mauvais, qu'elle se laissa gagner; du Pelletier l'épousa; & comme cette jeune personne étoit sage, adroite, laborieuse & économe, elle fe fit subsister avec honneur. On dit aussi que de son côté, il alloit enseigner en Ville la Langue Françoise aux Etrangers. C'est sans raison que M. Despréaux en a fait un parasite, dans ces vers de sa premiere Satyre:

Pierre du Pelletier. 1679. Tandis que Pelletier, crotté jusqu'à l'échine, Va mendier son pain de cuisine en cuisine; Sçavant en ce métier, si cher aux beaux esprits Dont Montmaur autresois sit Leçon dans Paris,

Prom. de S. ,, Le bon homme, dit M. Gueret Cl. dans les ,, dans sa Promenade de S. Cloud, avoit Bruys, t. a. ,, assez de sa cuisine pour vivre, & , d'ailleurs il étoit trop timide pour ,, faire le métier de Parasite. Aussi M. , Despréaux n'avoit-il pas mis d'a-, bord Pelletier, mais Colletet dont il ,, ôta le nom à la priere de quelqu'un ,, qui lui sit substituer celui de Pelle-, tier. ,, C'est par la même raison que le même M. Gueret sait dire à celuici, dans sa Guerre des Auteurs,

On me traite de Parasite,

Moi qui plus reclus qu'un Hermite;

Ne mangeai jamais chez autrui.

O fatalité sans seconde!

Faut-il qu'on déchire aujourd'hui

Celui qui loua tout le monde!

Richelet met la mort de du Pelletier en 1660; c'est 10 ans trop tôt: ce Poëte ne mourut qu'en 1680, n'étant point encore avancé en âge. Il sut inhumé à S. Severin sa Paroisse.

#### JEAN DUVAL.

1680.

Ce fut sur la même Paroisse, & le 12 Décembre de la même année 1680, que mourut Jean Duval, Prêtre, Bachelier en Théologie de la Faculté de Paris, & Chapelain du Collége de Seès dans la même Ville. François Henry, ami de Gassendi, qui l'avoit connu, dit qu'il ne manquoit pas de talens pour la Chaire, & qu'il l'avoit entendu avec plaisir prêcher à Port-Royal dès 1622. Mor. de 1735. C'est du même que j'ai appris, dans la ville de Paun Mémoire manuscrit original, que ris, par les j'ai eu occasion de voir, que M. Du- Bened. val étoit aussi Poëte François, & en. cette qualité Auteur de deux écrits auxquels il n'a point mis son nom.

Le premier est intitulé Soupirs François sur la Paix Italienne, petit poëme de huit pages in-4°. imprimé en 1649. L'Auteur le composa au suiet de la paix dont les articles furent arrêtés à Ruel le 11 Mars de ladite année. Duval s'y plaint de cette paix, & l'appelle Italienne, parce qu'elle avoit été faite par le Cardinal Mazarin, & qu'il ne la regardoit

Suppl, de

BIBLIOTHEQUE

VAL. 1680.

ni comme sincère, ni comme devant JEAN Du- être de durée. Il y a dans cette piéce beaucoup de vivacité contre le Cardinal; c'étoit le goût de ce tems-là d'outrer les louanges ou la fatyre au sujet de cette Eminence, selon ses préjugés, ou le parti que l'on avoit embraffé.

Le second Poëme de Duval, beaucoup plus connu, & plus confidérable, a pour titre, Le Calvaire prophané, ou le Mont-Valérien usurpé par les Jacobins réformés du Fauxbourg S. Honoré, adressé à eux-mêmes. Ce poëme d'environ deux mille vers libres de huit syllabes, parut en 1664 in-4°. & a été réimprimé plusieurs fois depuis en différentes formes. On voit dans l'Histoire de la Ville de Paris, par les Bénédictins, ce qui donna lieu à cette piéce. Les Jacobins ayant donné à Louis XIV une fausse idée de la. Congrégation ou Communauté du Calvaire, dit le Mont-Valérien, lieu de dévotion près de Paris, obtinrent cette Maison, & y entrerent par violence. Comme on opposa la force à la force, le tumulte fut grand; les Jacobins s'armerent de tout ce qu'ils purent trouver: il y en eut plusieurs

FRANÇOISE.

qui furent blessés dangereusement ; il : en coûta même la vie à quelques-uns JEAN Dudes combattans. L'affaire fut portée VAL. au Roi, qui mieux instruit, exclut les Jacobins, rendit la Maison à ses véritables propriétaires, & eut soin d'y faire rétablir la paix & le bon ordre. C'est en partie ce qu'on peut voir dans le Poëme de M. Duval, qui est en même-tems historique, satyrique & moral dans l'Histoire de Paris, que je viens de citer; & dans le Factum de M. Varet, pour les Prêtres & Hermites du Mont-Valérien. J'ai vû encore attribuer à M. Duval, 1. Les Triolets du tems, selon les visions d'un petit-fils du grand Nostradamus, faits pour la consolation des bons François, & dédiés au Parlement, onze pages in-4°. 1649. 2. Le Parlement burlesque de Pontoise; contenant les noms de tous les Présidens & Conseillers qui composent ledit Parlement: ensemble les Harangues burlesques faites par le prétendu premier Président : libelle satyrique, qui est de 1652. 3. Enfin, un poeme de 16 pages, aussi in-4°, qui a pour titre: La Sorbonne au Roi, sur de nouvelles Thèses contraires à la vérité, outrageuses aux libertés de l'Eglise Gallicane, sunestes à

72 BIBLIOTHEQUE

JEAN DU-VAL. 1680.

l'Etat, & condamnées par deux Arrêts du Parlement. M. Henri ne dit rien de ces trois derniers écrits dans son Mémoire. Sur la fin de ses jours, Duval tomba dans une mélancholie si excessive, qu'il se tenoit toujours au lit, se resusoit tout secours, se laissa manger de vermine, & mourut presque de saim.

#### N. BIGRES.

N. Bigres. 1680.

On m'a dit aussi que le sieur Bigres, Auteur d'un Poeme intitulé, Jesus mourant, étoit compatriote de Duval. Ce Poeme parut des 1644. in-4º. dedié à la Reine; mais l'Auteur n'est mort, à ce qu'on assûre, que longtems depuis. Le sujet de son Poeme est la mort du Sauveur du monde; le titre seul l'annonce. On trouve dans l'unique chant dont il est composé, toute l'Histoire de la Passion de Jesus-Christ, mêlée de quelques résléxions sur cet événement, le plus intéressant qui fut jamais pour le genre humain, & sur les fruits qu'on doit en retirer. C'est tout ce qu'on peut dire de cet ouvrage.

NICOLAS

## NICOLAS L'HERITIER.

Voici encore un Poëte né à Paris, mais d'une noble & ancienne famille de Normandie; c'est Nicolas L'Héritier, Seigneur de Nouvellon & de Villaudon. Militaire d'abord, il servit dans les Mousquetaires du Roi, & ensuite dans le Régiment des Gardes Françoises. Une blessure qu'il recut, en combattant avec valeur, de Moréri de l'ayant mis hors d'état de continuer 1735. le service, on lui accorda la place de pag. 364. Thrésorier des Gardes Françoises, & un Brevet d'Historiographe du Roi. Ce dernier titre, joint à son goût particulier, l'engagea à écrire plusieurs morceaux de l'Histoire de France, & en particulier de celle de son tems; entre autres, la Campagne de Rocroy en 1643, celle de Fribourg, en 1644, & quelques autres où les Troupes Françoises se sont signalées. Feu M. l'Abbé Bignon possédoit ces relations, qui sont demeurées manuscrites. Je ne connois d'imprimé, en genre d'Histoire, que sa Traduction des Annales, & Histoire des troubles des Pays-Bas, ecrites en Latin par Tome XVIII.

NICOLAS L'HERI-1680.

Supplément

74 BIBLIOTHEQUE Hugues Grotius: cette Traduction est

de l'an 1662; & un Tableau Historique des principaux événemens de la Monarchie Françoise, imprimé en 1669.

TIER. 1680.

in-12.

M. L'Héritier s'est fait connoître aussi par quelques poessies. En 1639, il donna Hercule furieux, Tragédie, espèce de traduction d'Euripide, où l'original est fort mal traité; dans laquelle on ne reconnoît ni art, ni conduite, ni régles, & dont la versification est foible. On peut en voir l'ana-lyse dans l'Histoire du Théâtre François, tome V, pag. 452, &c. M. Titon du Tillet dit dans son Parnasse François, & on le repéte dans le Supplément de Moréri de 1735, que M. L'Héritier composa cette Tragédie étant encore Mousquetaire. Il semble infinuer cependant dans son Epître dédicatoire à M. de Bautru, qu'il avoit déja déposé les armes, puisqu'il dit qu'on croira peut-être difficilement qu'une personne qui naguerre ne s'aidoit que du mousquet & de l'épée, ait pû sitôt ap-prendre à manier la plume comme il faut. Il ajoûte, dans la même Epître, " Qu'il n'estime pas ses ouvrages par-» ce qu'il les a faits, mais parce qu'un FRANCOISE.

» des meilleurs esprits du siècle a » voulu prendre la peine de l'aider Nico y à les faire. » On a soupçonné que c'étoit M. de Bautru lui-même; mais ce n'est qu'une conjecture.

On cite du même une Tragi-Comédie intitulée, Le Grand Clovis, premier T. V. Roi Chrétien, & l'on dit dans l'Histoire du Théâtre François, qu'elle n'a jamais été imprimée. Cela peut être. J'ai vû cependant la dédicace de cette piéce, imprimée en 1655 in-8°. & adressée à M. le Cardinal Mazarin, dont l'Auteur fait un pompeux éloge, dont il se montre zélé partisan, & à qui il dit qu'il avoit des obligations. La même Epître nous apprend que cette Eminence avoit bien voulu lire cette Tragi-Comédie, & qu'elle lui avoit plû. Il est vrai que l'exemplaire que l'ai vu de cette dédicace n'est pas suivi de la piéce même, mais elle l'annonce, & l'Auteur la finit par supplier le Cardinal de continuer à son Clovis l'honneur qu'il lui avoit déja plû lui accorder de son estime & de sa protection. C'est, ce semble, dire assez clairement qu'il l'exposoit aux yeux du Public.

Quoi qu'il en soit, je ne connois

NICOLAS L'HERI-TIER.

1680.

BIBLIOTHEQUE plus d'autres poësses imprimées de M. L'Héritier, que le Portrait d'Amarante, en sept stances, chacune de dix vers, inseré dans la seconde partie de la Galerie des Peintures, ou Recueil des Portraits & éloges en vers & en prose, &c. imprimée chez Sercy en 1663. in-12. & dont on avoit déja une édi-Galer. des tion faite en 1659. Cette piéce est de grace. Celle que le Poëte y a voulu peindre étoit Mademoiselle Françoise Le Clere, niéce de M. Du Vair, Garde des Sceaux de France, que le Poëte épousa depuis, & qui mourut en 1704, laissant un fils & une fille, Nicolas L'Héritier, mort en 1730, & la célébre Mademoiselle L'Héritier, quine mourut qu'en 1734. J'en parlerai ailleurs. Leur pere étoit

> Dans ses vers, dans sa prose, on voyoit mille charmes; Son courage éclata dans le métier des armes, Les vertus, le sçavoir ornerent sa valeur; Et lorsque son esprit, guidé par la candeur, D'un fidéle pinceau lui fit tracer l'Histoire, Des Héros qu'il peignit il partagea la gloire,

> mort dès le mois d'Août 1680 : il est enterré à S. Eustache. Mademoiselle L'Héritier a fait graver son portrait avec ces vers qui font d'elle-même :

### CLAUDE NICOLE.

CLAUDE NICOLE. 1680.

Claude Nicole, Président en l'Election de Chartres, n'a pas mérité le. même éloge. Ce Magistrat n'a rien écrit sur l'Histoire, & a prophané sa plume par cette multitude de traductions en vers de quantité d'endroits choifis d'Anacréon, de Catulle, d'Horace, de Martial, &c. par celles des Élégies amoureuses d'Ovide, des Elégies de Properce, du Ravissement de Proferpine par Claudien, des Amours d'Adonis du Cavalier Marin, &c. Il a fait aussi celle du quatriéme Livre de l'Enéide. J'ai rendu compte de toutes ces traductions selon l'ordre des tems des Poëtes anciens dont j'ai été obligé de parler. Mais j'ai tou-jours nammé le Traducteur Jean & non Claude, & je l'ai dit pere du célébre Théologien Pierre Nicole. Je me suis fondé pour prendre ce parti fur un placet dressé par Pierre Nicole, & que Charlote sa sœur, sous le nom de laquelle il est, présenta à M. l'Evêque de Chartres pour faire supprimer une édition des poësies profanes de son pere qu'un Libraire de

78 BIBLIOTHEQUE Chartres vouloit entreprendre, Char-

CLAUDE lotte Nicole y dit:

NICOLE. 1680. Vie de Pierre Nicole, t. 1. P. 4. 5. 6.

" Que Jean Nicole son pere ayant " enfin reconnu qu'il étoit coupable ", d'avoir employé sa plume à quan-,, tité d'ouvrages, & furtout à des ,, poësies, où la licence dominoit, ,, en avoit témoigné beaucoup de re-,, gret; & qu'il avoit fait connoître , que son intention étoit qu'ils de-" meurassent en quelque sorte dans , l'oubli, en se contentant des édi-,, tions qui en avoient été faites, & ,, que ceux qui n'avoient point en-,, core paru, fussent condamnés au " feu. Que néanmoins le Libraire ,, dont il s'étoit servi de son vivant, ".... loin d'entrer dans des vûes fi ,, chrétiennes, étoit dans une dispo-, sition très-prochaine de réimprimer ,, tous fes ouvrages, & de joindre , aux écrits de piété qui étoient sor-, tis en petit nombre de la plume de ,, son pere, toutes les poësies licen-, tieuses, & les autres ouvrages tout ,, prophanes, qui ne l'avoient que ,, trop occupé, & dont il s'étoit re-" penti, &c.,,

Les poesses contenues dans le Recueilde M. Nicole, soit dans l'édition NICOLE.

de 1662 en un volume, soit dans celle de 1693 qui est en deux volumes, confirment ce qui est dit dans ce placet. Tout est prophane dans la premiere édition; & dans la feconde, qui est fort augmentée, il y a en effet un petit nombre de poesses chrétiennes qui ne consistent que dans une version libre des sept Pseaumes de la pénitence, & des Pseaumes 18, 23, 47, 95, 103 & 110; à quoi il faut ajoûter des Stances intitulées, Retraite Chrétienne; & au commencement du fecond volume une belle Ode à la louange de M. le Duc de Saint-Aignan. Le repentir du Poëte, dont il est parlé dans le placet, est vivement exprimé dans l'avis au Lecteur qu'on lit au devant des Poësies Chrétiennes, puisque l'Auteur y avoue, » Qu'après avoir donné autrefois des » traductions un peu trop libres & » trop enjouées, il s'est fenti obligé » d'en faire la rétractation, & en mê-» me-tems d'essayer par quelques ou-» vrages de piété d'effacer le fouve-» nir de ses vers libertins, ... qu'il » fouhaiteroit de tout son cœur pou-» voir anéantir, &c.»

FRANÇOISE.

Il temble donc qu'on ne puisse dou-

CLAUDE NICOLE. 1680.

BIBLIOTHEQUE ter que celui qui est l'objet du Placet de Charlote Nicole est le même que l'Auteur des Poësies dont il s'agit ici. Mais ce Poëte étoit-il le même que le pere de Pierre Nicole? S'il n'y a pas d'erreur dans les noms du Placet, il faut prendre l'affirmative. Les seules raisons de douter sont que l'Auteur des Poësies que nous avons est nommé Claude, par ceux qui en ont parlé, & non pas Jean; que dans le privilége accordé pour l'impression de ses Œuvres, il est qualifié Président en l'Election de Chartres, & que le pere de Pierre Nicole ne prenoit que la qualité d'Avocat; que l'Abbé de Marolles qui parle de cet Avocat dans ses Mémoires ne lui attribue aucunes poësies; & qu'enfin Chapelain dans deux lettres écrites au même Jean Nicole, pere du Théologien, l'une du 4 Avril, l'autre du 24 du même mois 1670, ne le fait Auteur que d'une traduction des déclamations attribuées faussement à Quintilien, & d'un Sonnet à la louange de la version de Job en vers François par Dom Julien-Gatien Morillon, Bénédictin de la Congrégation de S. Maur, Sonnet qui ne fait point partie des Poësies pieuses

Lettr. mff. de Chapel.

FRANÇOISE. du Nicole dont j'ai voulu parler ici, & dont on rapporte la mort à l'an 1680, ou environ.

#### N. DE HEAUVILLE.

1680.

M. Baillet qui ne dit rien du Poëte HEAUVIL-Nicole, n'a pas oublié M. de Heauville, Prêtre Abbé de Chantemerle, Ordre de S. Augustin, au Diocèse de Troyes. Ce Poëte Chrétien étoit lié d'amitié avec les plus beaux génies de fon tems. Mais je n'en connois aucun qui nous ait instruit des circonstances de sa vie. On le croit mort vers 1680; ce n'est cependant qu'une conjecture. Son Catéchisme en vers dédié à M. le Dauphin, a toujours été estimé. Dès qu'il parut en 1669, il ne se produisit qu'avec les approbations de M. Hardouin de Péréfixe, Archevêque de Paris, de Felix Vialard, Evêque de Châlons, des Evêques de Bayeux & d'Angoulême, & de 23 Docteurs en Théologie. Ces illustres Approbateurs disent unanimement, » que dans la lecture de cette poesse, toute » pleine d'une doctrine très-orthodo-» xe & très-pieuse, les Chrétiens » se fortifieront avec douceur & fa-

» cilité dans les connoissances des vé-» rités de notre foi. »

N. DE HEAUVIL-LE.

1680.

C'est en esset tout le but de l'Auteur, qui dans ce Catéchisme explique avec autant de folidité que de netteté & d'élégance les vérités chrétiennes dont la croyance & la pratique sont nécessaires, le Symbole des Apôtres, les Commandemens de Dieu & de l'Eglise, les Sacremens, les péchés, les huit béatitudes, les œuvres de miféricorde. Il y a ajoûté plusieurs Priéres chrétiennes. Le tout est en forme de Cantiques, avec des airs convenables. Si l'on trouve dans ce Livre quelques fautes légéres conde tre les régles exactes de la poesse, je dirai avec l'Auteur, » qu'un Ecrivain

Avis of Auteur a

est en sorme de Cantiques, avec des airs convenables. Si l'on trouve dans ce Livre quelques fautes légéres contre les régles exactes de la poesse, je dirai avec l'Auteur, » qu'un Ecrivain, obligé d'enchaîner ensemble la ri, me, la raison & la foi, mérite bien, sur cela quelque excuse; & qu'on, doit pareillement lui faire grace, si n'étant pas soutenu de sa matiére, re, il tombe quelquesois, & s'il ne, s'exprime pas toujours d'une ma, nière aussi noble & aussi délicate, que le pourroient faire ceux qui, ne sont pas indispensablement obligés de se fervir des termes consagres à l'explication des Mystères & crés à l'explication des Mystères &

FRANÇOISE.

» des vérités de la Religion. » On a inséré une partie de ce Catéchisme N. DE dans le tome I. du Recueil des Poësses HEAUVILdiverses dédié au Prince de Conti.

M. l'Abbé de Heauville a fait encore un Livre des Devoirs du Chrétien, qui a pareillement mérité l'approbation des Evêques de S. Pons, de Périgueux, d'Amiens, de Leytoure, de Condom, & de plusieurs Docteurs, qui rappellent tous encore avec éloge le Catéchisme en vers. Ce nouvel ouvrage ne parut qu'en 1684; & dans le privilége du 17 Avril 1683 obtenu pour l'impression de ce Livre, il est dit que l'Auteur étoit mort. On y retrouve tout ce qui étoit dans le Catéchisme publié en 1669; mais on y a de plus les Devoirs du Chrétien, ou la Morale de Jesus-Christ, en 14 chapitres; un Traité des cérémonies de la Messe, un Traité de la Priere, les sept Pseaumes de la Pénitence, les Litanies, le tout en vers . & l'Histoire des Mystéres de Notre Seigneur Jesus-Christ & de la Sainte Vierge, en forme de Cantiques, pour le tems de l'Avent.Ce qui est suivi de l'Histoire de la Passion, selon les quatre 84 BIBLIOTHEQUE Evangelistes pareillement en vers. M. Titon du Tillet a donné place à l'Auteur dans son Parnasse François.

## LAURENT DRELINCOURT.

LAURENT DRELIN-COURT. 1680.

Laurent Drelincourt n'a cherché non plus qu'à instruire dans ses Sonnets Chrétiens sur divers sujets divisés en quatre Livres, dont je connois trois éditions, la premiere en 1677, dé-. diée à Madame Emilie, née Landgrave de Hesse, Princesse de Tarente; la seconde peu de tems après la mort de l'Auteur; & la troisséme en 1731. Les sujets de ces Sonnets sont variés; ceux du premier Livre sont sur la nature & son Auteur. La création du Monde, la Divinité, l'Esprit qui anime tout, la création de l'Homme, les Elémens, les Phénomenes les plus connus, les différentes faisons de l'année, l'Aimant, les Pierres précieufes, la Providence, &c. en font l'objet. Dans le second Livre le Poëte nous donne une idée des faits les plus considérables rapportés dans l'Ancien Testament. Il nous y fait passer en revue l'état d'Adam & d'Eve dans le Paradis Terrestre, leur chute, le

FRANÇOISE. meurtre d'Abel, le Déluge, l'Histoire des Patriarches, des Juges, de LAURENT quelques Rois & de plusieurs Prophétes, &c. Tout ce qu'il y a de principal dans le Nouveau Testament est exposé dans le troisiéme Livre. Le quatriéme est sur diverses Graces & divers Etats. La seconde & la troisiéme édition font augmentées d'une Traduction paraphrasée des Pseaumes de la pénitence, trouvée parmi les papiers de l'Anteur, qui avoit fait cette paraphrase pour se consoler dans ses infirmités. Le dernier de ces Pseaumes n'étoit point achevé, un des amis du défunt a supplée à ce qui y manquoit.

Les Sonnets sont fort pieux, assez bien versisiés, exacts pour le dogme comme pour l'histoire, & je n'en ai pas vû un seul qui se ressente des erreurs du Calvinisme dans lesquelles M. Drelincourt étoit engagé. Il étoit fils de Charles Drelincourt, Ministre de l'Eglise prétendue Résormée de Charenton, & de N. Bolduc. Il fut Ministre à la Rochelle, & ensuite à Niort; où il est mort en 1680, fix mois après être devenu aveugle, n'étant âgé que de 56 ans. On a de

LAURENT DRELIN-COURT. 1680. 86 BIBLIOTHEQUE lui des Sermons. Si les Sonnets 27, 28 & 29 du quatriéme Livre, fur la mort d'une fille unique, regardent quelqu'un de ses ensans, comme on le croit, il étoit pere tendre & compatissant, mais en même-tems trèsrésigné à la volonté de Dieu. Voici le premier de ces trois Sonnets.

Ainsi de tes beaux ans je voi sinir le cours,

Doux objet de mes vœux ! ainsi la mort cruelle,

Couvrant d'un noir bandeau ta brillante prunelle,

Change en autant de nuits le reste de mes jours.

Quoi t'en vas-tu si-tôt ? t'en vas-tu pour toujours?

Trois ans ont-ils borné ta carriere mortelle?

Et t'ensuis-tu de nous, & si jeune, & si belle?

Revien, mon cher ensant, mon trésor, mes amours.

Mais pourquoi rappeller, par un transport extrême,

Ta sainte ame, qui vole à la gloire suprême?

Mon cœur, ayons plutôt ce sentiment pieux;

C'est par l'ordre d'enhaut que la mort t'a ravie: Et Dieu veut, en m'ôtant la moitié de ma vie, Que l'autre ne respire ici-bas que les Cieux.

## GABRIEL GILBERT.

GABRIEL GILBERT. 1680.

Gadriel Gilbert, Parissen, Secrétaire des Commandemens de Christine Reine de Suéde, & son Résident en France, étoit encore un Poëte de la Religion prétendue Résormée.

FRANÇOISE. Chapelain dit de lui : » C'est un esprit » délicat, duque lon a des Odes, de » petits Poemes, & plusieurs piéces » de Théâtre, pleines de bons vers. » Il n'a pas une petite opinion de lui.» Avant que d'entrer au service de la Reine Christine, il avoit été dans sa jeunesse Secrétaire de la Duchesse de Rohan. Il étoit en Italie avant 1657, cumme on le voit par l'Epître dédicatoire de sa Tragédie des Amours de Diane & d'Endimion. Ailleurs il nous apprend qu'il étoit bien venu chez M. de Lionne, Ministre d'Etat, chez M. Fouquet, Surintendant des Finances, & que le Cardinal Mazarin se délassoit quelquefois dans la lecture de ses ouvrages; & cependant il avouoit en 1663 qu'il n'avoit tiré d'autre avantage de ses divers écrits en prose & en vers, que celui de les avoir présentés à ce que la France a de plus auguste & de plus éminent. Sa fortune fut en effet si peu considérable, qu'il auroit passé de tristes jours sur la fin de fa vie, si M. d'Hervart, amateur des gens de Lettres, ne lui eût donné un azile favorable dans son Hôtel à Paris, où il mourut vers l'an 1680.

La Reine de Suéde ne l'avoit pas

GABRIEL
GILBERT.
1680.
Mélang tiré
des Lettr. de
Chap. p. 1920.

Ep. dédie, de Cresphonte, des Amours de Néron, des Amours d'Ovide,

Parn. França p. 387. GABRIEL GILBERT. 1680. apparemment récompensé autant qu'il l'avoit espéré, & qu'il s'y étoit même attendu, comme on peut en juger par cette Epigramme qu'il sit après l'abdication de cette Princesse.

En servant cette Reine égale aux Amazones, Je n'aurai pas perdu six ans; Car qui sçait donner des Couronnes, Sçait bien faire d'autres présens.

Gilbert a composé seize pièces de Théâtre, qui ont été imprimées in-8°. & in-12. depuis 1641 jusqu'en 1664. Lorsque le Théâtre de l'Opéra suit établi, il voulut aussi essayer s'il pourroit s'y faire connoître par quelque pièce, & il donna en 1672 les peines & les plaisirs de l'Amour, qui n'eurent, dit-on, qu'un médiocre succès. On peut consulter sur ces pièces dramatiques l'Histoire du Théâtre François de MM. Parfait.

Il étoit attaché à la Reine de Suéde, lorsqu'il donna en 1655 l'Art de plaire, qu'il dédia à cette Reine. C'est un poème divisé en deux Livres, fait à l'imitation de l'Art d'aimer d'Ovide. La morale n'en est ni chrétienne, ni souvent même raisonnable. Dans FRANÇOISE. 89
presque tout le premier Livre, le
Poëte n'est occupé qu'à exposer les
moyens dont il prétend que les semmes usent pour se faire aimer. Il y
découvre, comme il s'exprime luimême au commencement du second
Livre,

GABRIEL GILBERT. 1680.

Ces ruses, ces finesses,

Dont usent contre nous nos subtiles Mastresses.

A-t-il prétendu, en entrant dans de pareils détails, honorer un sexe dont il fait d'ailleurs le plus outré panégyrique? Le second Livre a plus de rapport que le premier à l'Art d'aimer, qui devoit être l'unique but de tout le Poème. Ce second Livre est adressé à Monsieur, frere unique du Roi; & il est étonnant qu'on ait souffert que le Poète ait osé donner à ce jeune Prince des préceptes aussi dangereux que ceux qu'on lit dans ce deuxième Livre. Le seul qui soit supportable, est celui par lequel le Poète finit.

L'art de plaire est celui de se rendre honnête homme... Le mérite peut tout, chacun en est charmé: Deviens aimable ensin, & tu seras aimé.

Mais devient-on honnête homme en

GABRIEL GILBERT. mettant en pratique toutes les ruses, tous les artifices, je dirois presque toutes les basses détaillées dans ce poème, & en se livrant de soi-même à tous les périls où le Poète jette imprudemment celui qu'il seint d'instruire?

Gilbert dit qu'il étoit jeune lorfqu'il sit ce poëme, on ne s'en apperçoit que trop. Lorsqu'il le fit imprimer en 1655 il en joignit un second composé dès 1651. C'est un panégyrique très-étendu, très-diffus, stances, chacune de dix vers, de Christine de Suéde, devant laquelle le Poëte fait éclipser toutes les Héroines mentionnées dans l'Histoire & dans la fable. Il accorde à la sienne tous les talens de l'esprit & toutes les qualités du cœur qu'on ne trouve pas même dans la personne la plus accomplie. Il est si enthousiasmé du sujet qu'il a choisi pour son poëme, qu'il croit que cet ouvrage est suffifant pour rendre fon nom immortel:

Poëme à la R. de Suéde, page 15. Jadis aux bords de la Scine, Bartas, Malherbe & Ronfard, N'ont fait fortir de leur veine Que des chefs-d'œuvres de l'art; Gombaut, Chapelain, Corneille,
Aujourd'hui charment l'oreille,
Et portent loin leur renom;
Et mes vers aux bords de la Loire,
Ne manqueront pas de gloire
Puisqu'ils chanteront ton nom.

GABRIEL GILBERT.

Ces Chefs-d'œuvres de du Bartas & de Ronfard, & ces vers de Chapelain qui charment l'oreille, ne font pas honneur au goût de Gilbert,

Ce goût ne brille pas en effet dans la plus grande partie de ses poesses, non-seulement dans celles que je viens de faire connoître, mais encore dans ses Poesses diverses, qu'il publia en 1661. Comme ce nouveau Recueil est dédié au Roi, les premieres piéces qu'il contient sont à la louange de ce Prince; mais presque toutes les autres ne roulent que sur l'amour, à l'exception de quelques poesses spirituelles qu'on lit à la fin, & parmi lefquelles il y a une paraphrase assez froide du Pseaume Super flumina Babylonis. Gilbert dans l'Epître dédicatoire de ce Recueil, demande au Roi la permission d'écrire son Histoire; je ne sçai pas si elle lui a été accordée; mais je doute qu'il eût pû ma92 BIBLIOTHEQUE

GABRIEL GILBERT.

nier noblement une si belle matiere. On estime encore sa Traduction de 50 des Pseaumes de David, qu'il sit en vers sur les mêmes mesures que ceux de Marot, & dont je ne connois qu'une édition faite en 1680. La présace, qui est au-devant, est sensée, & l'éloge que le Poëte y fait des Pseaumes est dans le vrai. Mais de tous ses écrits en vers, celui où je crois qu'il y a plus de génie poëtique, c'est son Ode au Cardinal Mazarin, composée en 1659, & qui a été réimprimée dans le troisiéme to-

page 248, été réimprimée dans le troisiéme tome du Recueil de Poësses diverses, dédié à M. le Prince de Conti. Je ne sçai cependant si elle n'est pas un peu trop longue: elle a 43 strophes,

chacune de dix vers.

# MICHEL DE MAROLLES.

MICHEL DE MA-ROLLES. 1681.

A l'exemple de Gilbert, & des autres Poëtes ses contemporains, l'Abbé de Marolles se persuada aussi qu'il manqueroit quelque chose à sa gloire, s'il n'entreprenoit point comme eux de monter sur le Parnasse. Il crut, dit M. Baillet, que sa compagnie ne leur seroit point de deshon-

Baill. jug. des Sav. t. 5. p. 291.

FRANÇOISE. neur, & quoique dans un âge où les ! autres fongent sérieusement pour l'ordinaire à s'éloigner des Muses, il se DE MAprésenta à elles, & voulut leur faire sa cour. Il en fut mal reçu; & malgré la prodigieuse quantité de ses vers, on peut dire qu'il est presque

MICHEL

J'ai déja parlé souvent de cet Abbé à l'occasion de la multitude de ses traductions, la plupart en prose, & quelques-unes en vers, des anciens Poetes Latins, & je suis fâché d'en avoir pû rarement parler avec une certaine estime. Ce n'est pourtant point encore pour le louer que je le fais reparoître sur la scène. Qui est-ce qui connoît aujourd'hui, ou du moins qui est-ce qui auroit la patience de lire, ses traduçtions en vers François des Prophètes Jonas & Nahum touchant les Ninivites, de la Prophétie de Daniel, du Cantique des Cantiques, des Lamentations de Jérémie, & de l'Apocalypse de S. Jean? Son goût, son style, sa versification, font-ils plus supportables dans sa

Description succinte de Paris, & néanmoins assez ample de cette grande Ville, par un certain nombre d'Épigrammes de

entiérement ignoré sur notre Parnas-

MICHEL DE MA-ROLLES. 1681.

quatre vers chacune sur divers sujets dans sa Géographie sacrée, ou Ecclésia tique de tout le monde en Quatrains & dans ses Quatrains sur les Papes les Cardinaux François, les Archevéques & Evêques de France dans les an ciennes limites du Royaume, lesquels ont vêcu depuis 1600 jusqu'au premier de Mai 1677? Si l'on fait quelque grace à ses Quatrains sur les personnes de la Cour, & les gens de Lettres, c'est à cause des noms que l'Auteur y rappelle, & dont plusieurs sont célébres. On y voit les curieux d'Estampes; les Peintres, Graveurs, Sculpteurs, & autres Artistes, dont la profession a rapport au Dessein; tout ce qui peut être l'objet de la Peinture; le Roi & la Cour, les grands Officiers, les Parlemens & la Robbe, les gens de Lettres, les Théologiens, les Médecins, les Jurisconsultes, les Mathématiciens, les Historiens, les Poëtes Latins & François, &c. Mais quoique

Mém. d'Artigny, t. 6.

> lui-même, on ne peut le lire, non plus que les autres poësses de l'Auteur, sans se rappeller ce vers de Despréaux:

> cet ouvrage soit assez curieux en

Il se tue à rimer, que n'écrit-il en prose?

FRANÇOISE. Il y a tel de ces Quatrains, où l'Abbé de Marolles gené par la rime & par la mesure, s'exprime d'une ma- DE M Aniere peu correcte, souvent inintelligible, & quelquefois ridicule. Dans ses Poëtes, par exemple, après avoir sait l'éloge de Coras, il dit :

Reviens ici, Coras: ton ami Vaumorieres Est un sage critique, & lui-même aujourd'hui En matiere de vers en fait qui sont de lui.

Cet éloge n'est-il pas plaisant, & plaisamment tourné? Chaque page des poësies de ce trop fécond Ecrivain en pourroit fournir plusieurs exemples à peu près semblables. Mais s'il revenoit au monde, je ne fçai s'il ne fe consoleroit pas de l'oubli où il est tombé, en relisant l'endroit de ses Mémoires (t. 1. p. 173.) 1bid. t. 1. p. où il donne le dénombrement des dif- 382, 383. férens Auteurs qui lui ont prodigué leurs éloges; & il croiroit encore que c'étoit la beauté de ses productions qui avoit inspiré Roger de Gagnieres, à l'âge de treize ans, de faire sur ces mots Michel de Marolles, cet anagramme l'or de mille charmes, & de l'expliquer par ces vers:

# BIBLIOTHEOUE

MICHEL DE MA-ROLLES. 1681.

Ton pere a triomphé dans la gloire des armes, Et tu vas surpassant par tes doctes écrits Ce qu'ont jamais produit les plus rares esprits, De-là vient qu'on te dit l'or vrai de mille charmes.

Œuvres de Ep. morale.

M. Godeau fut aussi un de ses Pa-God. t. 3. 9c. négyristes, & l'éloge qu'il en reçut dût le flatter beaucoup. Ce Prélat lui dit entre autres choses dans l'Epître qu'il lui adresse :

> Abbé dont les écrits au Temple de mémoire, Malgré le tems ingrat feront vivre la gloire, Et qui par tes travaux, & doctes & pieux, Instruis les ignorans, & plais aux curieux, Qu'un aimable repos accompagne ta vie, Et que ton heureux sort paroît digne d'envie!.... Tu pouvois justement par ta noble naissance. Ton esprit, ton scavoir, ton cœur, ton innocence, Aspirer à l'honneur que la Cour si souvent Donne au plus importun, non pas au plus sçavant. Te laissant enchanter aux plaisirs de l'étude . De ton cher cabinet tu fais ta solitude; Et la Cour a laissé dans cet heureux tombeau. De tes jours sans emploi consumer le flambeau. Mais ne t'élevant pas jusqu'à la prélature, On t'a fair une grace, &'non pas une injure.... Il vaut mieux, cher ami, ne vivre que pour soi, Que jouir des splendeurs d'un si pénible emploi. Ou'en courir les dangers, qu'en fouffrir les tumultes, Mieux consulter les morts, comme tu les consultes, Et

Et que tu fais sortir de leurs fameux tombeaux, Dans tes Traductions, si pompeux & si beaux, Qu'aux rives de la Seine ils ont l'air aussi libre, Qu'ils l'eurent autresois sur les rives du Tibre, &c.

MICHEL DE MA-ROLLES. 1681.

Les louanges données à l'Abbé de Marolles par Madame de Montbel dans son portrait tracé de sa main, aussi en vers François, ne sont pas moins excessives. Je n'en citerai rien: on peut lire ce portrait dans la Galerie des Peintures, ou Recueil des Portraits & Eloges en vers & en prose, seconde partie, pag. 409 & suivantes. Cette Madame de Montbel étoit apparemment Charlotte de Menou, qui avoit épousé en troisiémes nôces le 15 de Septembre 1647 Antoine de Montbel, Seigneur de Champeron. L'Abbé de Marolles, qui étoit parent de cette Dame, en parle dans ses Mémoires, premiere partie, sous l'année 1651.

Michel de Marolles né en Touraine le 22 Juillet 1600, étoit fils de Claude de Marolles, Capitaine des cent Suisses de la Garde du Roi, & d'Agathe de Châtillon, d'une famille noble du Forez. Claude attaché au parti de la Ligue, est fameux dans Tome XVIII.

My Google

MICHEL DE MA-ROLLES. 1681.

Nicer. Mém.

notre Histoire par son combat singulier avec le sieur L'Isle-Marivaut, Royaliste, qu'il tua sous les murs de Paris, à la vûe des deux Armées, le jour même de la mort de Henri III. Michel fut destiné de bonne heure à l'état Ecclésiastique, & dès 1609 son pere obtint pour lui du Roi Henri IV. l'Abbaye de Baugerais en Touraine. Il fit ses premieres études dans la Maison paternelle, & en 1611 on le mit en pension à Paris dans le Collége de Clermont, où des Séculiers enseignoient les Humanités sous la direction des Jésuites. Dix-huit jours après, il passa au Collége de la Marche, & en 1616 il retourna en Touraine, d'où il revint encore à Paris faire sa Philosophie sous Janus Cecilius Frey, qui enseignoit au Collége de Montaigu. Il étudia ensuite en Théologie; & depuis 1623 jusqu'à sa mort, fon occupation presque unique fut la composition de dissérens ouvrages, & surtout de traduire ce grand nombre d'écrits des anciens qu'il a si souvent fort mal traités. Le 5 Décembre 1626, Louis XIII le nomma à l'Abbaye de Villeloin en Touraine, Il mourut à Paris le 6 Mars

FRANÇOISE. 1681 dans sa 81° année. Ses Mémoires devenus fort rares, font un ouvrage curieux & intéressant : on vient de les réimprimer avec des notes.

1681.

### CHARLES COTIN.

CHARLES COTIN. 1682.

Ce ne seroit peut-être pas un sujet d'éloge pour l'Abbé Cotin que de dire que l'Abbé de Marolles avoit pour lui plus d'estime que M. Despréaux n'en a marqué. Mais en est-il moins vrai que ce dernier a outré la satyre à son égard, comme en vers l'Abbé de Cafsagnes? Tout préjugé à part, dit avec raifon M. l'Abbé d'Olivet, l'Abbé Cotin étoit-il homme si méprisable qu'il méritât d'être immolé à la rifée PAcad. Fr. t. publique? » Si j'étois chargé de faire suiv. » son apologie, continue le même Historien, » je chercherois M. l'Ab-» bé Cotin dans ses ouvrages sérieux: » dans ce qu'il a écrit sur les princi-» pes du monde, sur l'immortalité de » l'ame, sur le Cantique des Canti-» ques. Je montrerois par ces mêmes » ouvrages, qu'il étoit versé dans la » Philosophie & dans la Théologie; » qu'il sçavoit de l'Hébreu, du Grec, » du Syriaque. Je m'appuierois sur

### 100 BIBLIOTHEQUE

CHARLES COTIN.

» l'autorité de ceux qui assurent, » (comme Perrault dans son Paral-» léle) qu'il auroit pû dire par cœur » l'autorité de ceux qui assure dans

» Homère & Platon. Je dirois que dans » ses Poesses même, qui sont le plus » foible de ses ouvrages, il y a des » choses très-spirituelles, & bien » tournées. Je trouverois dans les

» endroits qu'il a traduits de Lucré-» ce, des vers assez beaux pour faire

» honneur à un Poëte, qui n'auroit été » que Poëte. Je ferois avouer que sa » prose a ce je ne sçai quoi d'aisé,

» de naïf & de noble, qui sent son » Parisien élevé avec soin. Ensin je

» Parisien élevé avec soin. Ensin je » dirois que M. l'Abbé Cotin avoit

» l'honneur d'être reçu & chéri dans » les plus illustres compagnies, où

» l'on ne faisoit accueil qu'au mérite, » chez Madame de Guise, chez Ma-

» dame de Nemours, à l'Hôtel de

» Rambouillet, chez Mademoiselle

» de Montpensier. A l'égard de ses » Sermons, comme il n'en reste au-

» cune trace, je me contenterois de

» faire observer qu'il a prêché seize

» Carêmes dans les meilleures chai-

» res de Paris, & que vrai-semblable-

ment, s'il avoit toujours été aussi

» grêlé que la satyre le dit, il n'auroit

FRANCOISE. 101

» pas en la constance de pousser si = » loin une carriere si pénible.

Chapelain avoit dit avant M. l'Ab-

bé d'Olivet: » Cotin a beaucoup » d'esprit & de sçavoir dans les Hu-» manités & dans la Théologie, &

» il est bon Philosophe moral & Lo- Mélange ti-» gicien. Il écrit facilement, pure- ré des Lett.

» ment & éloquemment, aussi-bien 248, 249. » en vers qu'en prose, & a l'air du

» monde & de la conversation : ami » de la liberté & du plaisir, sans dol

» & sans malice. Le jugement & la » connoissance des affaires du monde

» n'est pas en quoi il excelle. Il a

» beaucoup publié d'ouvrages de ga-» lanterie & de piété avec une ap-

» probation égale; & si la principale » partie étoit de la force des autres.

» il pourroit passer entre les premiers » de nos Ecrivains. » Peut-être dirat-on qu'il n'appartient qu'aux Chape-

lains de louer les Cotins: mais outre que le jugement de Chapelain sur le mérite des gens de Lettres n'est pas si fort à mépriser, ce qu'il dit de trop

doit être rectifié par ce que je viens de rapporter d'après M. l'Abbé d'Oli-

vet, dont le préjugé ni l'intérêt d'a-mi n'ont point conduit la plume.

CHARLES COTIN.

E iii

102 BIBLIOTHEQUE Charles Cotin étoit de Paris, &

CHARLES d'une famille honnête qui le fit éle-COTIN. 325.

ver avec soin. Il embrassa de bonne Mém. d'Art. heure l'état Ecclésiastique, & prit t. 6. p. 117, tous les Ordres facrés. Il fut Confeiller & Aumônier du Roi en 1630 ou peu de tems après: car dans une liste d'environ 130 Aumôniers honoraires de Sa Majesté, de l'année 1657, il fe trouve le vingt-quatrieme; & M. Balesdens, qui l'étoit dès 1637, n'est que le soixante-quatrieme. On lui donne dans quelques autres listes deux autres qualités; celle d'Abbe de Montfronchel, & celle de Chanoine de Bayeux. Pour l'Abbaye, je ne sçais ce que c'est. A l'égard du Canonicat, il est vrai que Cotin en prit possesfion en 1650; mais ne voulant pas résider à Bayeux, il le résigna dès l'année suivante. Il étoit à peine sorti de l'enfance lorsqu'il fit le Madrigal, qui commence par ce vers, Iris s'est rendue à ma foi, qui fut trouvé une des plus jolies choses qu'on eût en ce genre, & dont l'air, sur lequel on l'a mis, est digne des paroles. En 1628 il composa sur la prise de la Rochelle une piéce, austi en vers, qui fut applaudie. Ce n'est

qu'un Sonnet : Il parut de nouveau en 1634 avec d'autres poësses du même, la Jérusalem désolée, ou Médita-COTIN. tion sur les Leçons des Ténébres, Hymne de la Divinité, les contentemens d'Ariste ( dans la solitude ) en neuf stances, chacune de fix vers, quatre Sonnets sur des sujets de piété, un cinquiéme au Roi fur fon premier voyage d'Italie, & un à Alexandre Bichi sur sa promotion au Cardinalat, faite par Urbain VIII en 1634 même. J'ai vu un autre exemplaire de ces poessies, aussi in-4°. qui porte la date de 1636; mais il m'a paru le même que celui qui est de 1634. L'année suivante 1635 il sit paroître son Poëme sur la Magdeleine qui cherche Jesus-Christ au Sepulchre, & le dédia au Cardinal de Richelieu: ce n'est pas la meilleure de ses piéces.

Dans le même-tems, il s'amusoit à composer des énigmes, genre de poësie très-inutile, selon moi, & qui n'est propre qu'à amuser des gens oisifs. Dès 1638 on en imprima plusieurs de sa façon dans un Recueil d'Enigmes sans nom & rempli d'obscénités. L'Abbé Cotin se fâcha de se trouver malgré lui en si mauvaise

Eiv

CHARLES 1682.

CHARLES COTIN. 1682.

compagnie, & il avoit raison. Il s'en plaignit dans un Discours fir les Enigmes qu'il donna en 1646 avec un Recueil des poësies de cette espéce qu'il avoit faites en différens tems. Ce Recueil a été réimprimé plusieurs fois depuis. Il dit dans le discours qu'à cette occasion, quelques personnes de mérite & de condition lui donnerent la qualité de Pere de l'Enigme parmi les Poëtes François, parce qu'il avoit commencé à le faire revivre parmi nous, & qu'il étoit le premier Auteur des Defcriptions énigmatiques. On voit par ce même Discours qu'il étoit bien reçu dès-lors dans une des plus célébres compagnies du Royaume; apparemment à l'Hôtel de Rambouillet. Il y prouva un jour que comme l'on dit, un poëme, un thème, &c. on pouvoit bien dire un énigme, » les noms que les » Grammairiens appellent neutres, » & que nous empruntons des Grecs. » se tournant ainsi en Latin. » L'usage a prévalu contre cette regle, & aujourd'hui l'on dit toujours une énigme. Le Recueil de Cotin, du moins dans les éditions de 1661 & de 1673 est divisé en trois parties. La premiere contient soixante dix-huit énigmes.

FRANÇOISE.

la seconde quatre-vingt-quatre, & la

troisiéme quatre-vingt-trois.

L'Auteur qui l'avoit publié en faveur des Dames, leur fit présent en 1649 d'un nouveau Recueil de divers Rondeaux. Ce Volume contient 160 Rondeaux, & il n'y en a que deux qui portent son nom. Il ne convenoit pas en effet à un homme de son caractere de se faire connoître pour Auteur de tant de galanteries qui n'auroient jamais dû fortir de sa plume. Mais Cotin, dit Richelet, » homme » affez bienfait, quoique de médiocre » taille, étoit toujours fort propre, » avec une perruque blonde, & bien » frisée. Il avoit les yeux vifs, le vi-» fage rond, l'humeur agréable, un » peu trop coquette pour un Abbé, » & il fréquentoit sans cesse les fem-» mes.» Richelet ajoûte: » Qu'il'n'en » aimoit cependant que l'esprit & la » conversation, dans la pensée où » il étoit, qu'elles polissoient les " mœurs. " Bayle & M. Baillet lui ont reproché avec justice d'avoir cru d'un Prov. t. ponvoir allier innocemment dans sa personne les qualités de Courtisan des Dames, de Poëte galant & de Prédicateur de l'Evangile.

CHARLES COTIN. 1682.

Bayle, Rep. 1. ch. 19. Eaill. jug. des Scav.t.s.

P. 364, 365.

Ces ouvrages de l'Abbé Cotin, CHARLES joints à sa Théoclée, ou la vraie Phi-COTIN. losophie des principes du monde, qui est 1682. de l'an 1646, & à son Traite de l' Ame immortelle, qui parut en 1655, lui ouvrirent en 1656 l'entrée de l'Académie Françoise, & il n'y fut pas un membre inutile. Il passoit alors pour l'ordinaire l'Automne à Châteauneuf où il étoit aimé & recherché. Il y fut

Lettr. ms. de en 1659, lui écrivit de Paris pour Chap. du Nov. 1659.

l'engager à revenir dans cette Ville, & à se trouver aux assemblées de l'Académie où ses amis souhaitoient sa présence. La réputation littéraire de Cotin se soutint jusqu'en 1665 que M. Despréaux le représenta dans sa troisiéme Satyre comme un Prédicateur aux Sermons duquel on étoit assis à son aise. Et voici, selon M. l'Abbé d'Olivet ce qui donna lieu

malade en 1658, & Chapelain qui craignoit pour lui un pareil accident

P'Acad t. 2. P. 188, 189.

Histoire de à ce trait de satyre. » Les premiers » mençant, dit il, à faire du bruit sur » le Parnasse, ce Poëte souhaita d'en

» montrer quelques essais à l'Hôtel

» de Rambouillet, alors fouverain

» Tribunal des beaux esprits. Chape-

FRANÇOISE. » lain, Ménage & Cotin y étoient le » jour qu'il parut. Artenice & Julie » louerent le jeune Poëte; mais en » même-tems lui confeillerent par » bonté, & avec cette politesse dont » les personnes de leur rang sçavent » toujours assaisonner un avis, de » confacrer ses talens à une espéce » de poesse moins odieuse, & plus » généralement approuvée, que n'est » la Satyre. Chapelain, Ménage & » Cotin appuyerent la même thèse; » mais durement, & avec l'aigreur » de gens que l'intérêt personnel ani-» me. Despréaux en sut piqué, & jura » dès-lors in petto de se venger en » tems & lieu. Une autre source de » sa haine pour l'Abbé Cottin, c'est » que celui-ci étoit intime ami de » Gilles Boileau, & que dans les » brouilleries qui survenoient entre » les deux freres, il prenoit toujours " le parti de l'aîné, & n'oublioit rien » pour susciter des chagrins domesti-» ques an cadet. »

Cotin loin d'imiter la modération de C issagnes que M. Despréaux avoit S. Marc, nopiqué du même trait, ne put souffrir leau, Sat. 3. que son talent pour la chaire lui sût P. 55. contesté. Pour s'en venger, il fit

Lefevre de

CHARLES COTIN. 1682.

une mauvaise Satyre contre M. Defpréaux, dans laquelle il lui reprochoit comme un grand crime, d'avoir imité Horace & Juvenal. Il ne s'en tint pas-là : il publia un Libelle en prose, intitulé, la Critique désentéresse fur les Satyres du tems, dans lequel il chargeoit son adversaire des injures les plus grossières, & lui imputoit des crimes imaginaires. Il s'avisa encore, malheureusement pour lui, de faire entrer Moliere dans cette dispute, & ne l'épargna pas plus que M. Despréaux. Celui-ci ne s'en vengea que par de nouvelles railleries, qu'il répandit dans les Satyres qu'il donna depuis, & qui sont trop connues pour que je les rapporte ici. Mais Moliere acheva de le ruiner de réputation, en l'immolant en 1672 fur le Théâtre à la rifée publique, dans la Comédie des Femmes sçavantes, sous le nom de Tricotin, qu'il changea dans la suite en celui de Trissotin.

M. l'Abbé d'Olivet donne encore un autre motif à la vengeance de Moliere. » Quand celui-ci, dit-il, don-

P'Acad. page » na fon Misanthrope, Cotin & Ména-P'Acad. page » ge se trouverent à la premiere re-189. » présentation, & tous deux au sortir

FRANÇOISE. » de-là, allerent sonner le tocsin à » l'Hôtel de Rambouillet, disant que » Moliere jouoit ouvertement M. le Cotin. » Duc de Montaufier, dont en effet la » vertu auftére & infléxible paffoit mal » à propos dans l'esprit de quelques » Courtifans pour tomber un peudans » la misanthropie. Plus l'accusation » étoit délicate, plus Moliere sentit » le coup. Mais il l'avoit prévenu, » en communiquant sa piéce, avant » qu'elle fût jouée, à M. de Montau-» fier lui-même, qui loin de s'en of-» fenser, l'avoit vantée comme le » chef-d'œuvre de l'Auteur. » Le Poëte comique n'en voulut pas moins punir la mauvaise intention de Cotin; & il faut convenir que la scène de Trissotin & de Vadius est d'après Femm. sçav. nature. Car Cotin est véritablement Auteur du Sonnet à la Princesse Uranie, & ce Sonnet est dans la 2º partie de ses Œuvres galantes. Il l'avoit fait pour Madame de Nemours, & il étoit allé le montrer à Mademoiselle, qui se plaisoit à ces fortes de petits ouvrages, & qui d'ailleurs considéroit tellement Cotin, qu'elle l'honoroit même du nom de son ami. Ce Sonnet a occasionné une autre dispute

CHARLES 1681.

Act. 3. Sc. 35

110 BIBLIOTHEQUE entre Cotin & Ménage, qui a eu des

CHARLES suites. Voici le fait :

1681.

Comme l'Abbé achevoit de lire ses vers, Ménage entra. Mademoifelle les lui fit voir, fans en nommer l'Auteur. Ménage les trouva fort mauvais, & ils l'étoient en effet : là-dessus nos deux Poëtes se dirent à peu près l'un à l'autre les douceurs que Moliere a si agréablement rimées dans la scène citée, où Ménage est désigné sous le nom de Vadius. Cotin irrité de la franchise d'un homme qui avoit été jusques-là son ami, rompit avec lui, & le fit avec éclat. De son côté Ménage chercha l'occasion de le mortifier, & en trouva le prétexte dans une Epigramme que Cotin avoit faite à l'occasion de la surdité de Mademoiselle de Scudery, conçue en ces termes:

Suivre la Muse est une erreur bien lourde;
De ses saveurs voyez le fruit:
Les écrits de Sapho menerent tant de bruit;
Que cette Nymphe en devint sourde.

Ménage prétendit que Cotin avoit voulu insulter par ces vers Mademoiselle de Scudery; & en conséFRANÇOISE. 111
quence il lâcha contre l'Auteur une
Epigramme trop réellement injurieufe à l'Abbé Cotin. Qu'en arriva-t-il!
Celui-ci y répondit par un Libelle,
ou avec quelques plaifanteries affez
bien tournées, on trouve en profe &
en vers beaucoup d'injures, d'ironies
& de traits fort piquans. On y donne
à Ménage tous les ridicules. Et que

n'y dit-on pas de son pédantisme,

CHARLES COTIN-1682

de sa vanité, de son plagiarisme, de sa galanterie!

J'ai vû deux éditions de ce Libelle. La premiere sans nom d'Auteur & sans date, est intitulée, La Ménagerie, à son Altesse Royale Mademoiselle, imprimé par les Antiménagistes, rue des mauvais Garçons, à l'enseigne de la Corneille d'Esope, chez le Pédant démonté: à Cosmopolis. La seconde édition a simplement pour titre, La Ménagerie, par M. l'Abbe Cotin; à la Haye, 1666, in-12. "J'appelle ainfi, dit Cotin, un Re-,, cueil de vers que mes amis & moi ,, avons faits en faveur du fameux ,, M. Ménage, lequel a cherché que-, relle avec moi, & l'a trouvée. Ce ,, galant homme a fait contre mor " une Epigramme de 18 vers, qu'à , cause de sa bigarrure de Latin & de

CHARLES COTIN. 1682

,, Grec, j'appelle une Epigramme à ,, la Suisse, où il lui a plû de me trai-,, ter obligeamment de brutal & d'in-,, sensé, comme ayant attenté à l'hon-,, neur de la divine Mademoiselle de ,, Scudery; & cela pour avoir tour-, né à la gloire de son esprit un dé-, faut purement de corps, pour avoir

, plaint sa surdité.

Cette Satyre de l'Abbé Cotin est peut-être aujourd'hui le seul ouvrage de cet Ecrivain que l'on recherche encore, & qu'un curieux se plaît à mettre dans son cabinet. On fait un moindre accueil à sa Pastorale sacrée, ou Paraphrase en vers du Cantique des Cantiques, qui est de l'an 1662, & à ses Odes Royales sur les Mariages des Princesses de Nemours, c'est-à-dire, sur le mariage de Marie-Jeanne-Baptiste de Savoye, Princesse de Nemours, avec Charles-Emmanuel Duc de Savoye, Roi de Chypre, & sur celui de Marie-Françoise-Elizabeth de Savoye, Duchesse de Nemours & d'Aumale, avec Alphonfe VI Roi de Portugal. Ces Odes font de 1665. L'Auteur les accompagna d'une troisiéme Ode sur l'embarquement de la nouvelle Reine de Portugal, d'un adieu

FRANÇOISE. 11

à la Princesse de Nemours allant en Savoye, de trois inscriptions Latines, & d'une Epître, dans la même langue, à Céfar d'Estrées Evêque-Duc de Laon, datée de 1665. Ce Prélat honoroit Cotin de son amitié. Dans l'avertissement mis au-devant de ces piéces, l'Auteur dit qu'il avoit déja fait les Nôces sacrées du Cantique, c'est la Pastorale, que je viens de citer, & les Nôces Royales de Louis XIV. & de l'Auguste Thérése. Il ajoûte que l'Académie Françoise n'avoit pas désapprouvé sa tentative pour ses Odes Royales : c'est un témoignage de plus en sa faveur. Ces Odes ne m'en ont pas paru moins froides.

CHARLES COTIN. 1682.

On ne recherche guéres plus ses T. 1. ch. 29. Euvres galantes en prose & en vers, imprimées en deux parties en 1663, quoique Bayle dise dans ses Réponses aux questions d'un Provincial, » qu'el, les eurent alors un si prompt débit, , qu'il avoit fallu que la seconde édi, tion de 1665 suivît de près la pre, miere; » & dans ses Pensées sur la Cométe, tome 3, page 299, qu'on y trouve un discours contre l'Astrologie judiciaire, dans lequel, en badinant, l'Auteur ne laisse pas de frapper d'assez bons coups.

CHARLES COTIN. 1682.

On a même presque oublié son Recueil de Poësies Chrétiennes, imprimé dès 1657, & dans lequel il réunit en 1668, lorfqu'il en donna une nouvelle édition, plusieurs pièces qu'il avoit déja fait paroître, telles que le Poëme de la Magdelene au Sépulchre de Jesus-Christ, son imitation des Lamentations de Jérémie, les Contentemens d'Ariste, & l'Hymne de la Divinité. Je trouve de plus dans le Recueil de 1668, une Ode sur la version faite des Œuvres attribuées à S. Denys l'Aréopagite, par le P. Goulu, Religieux Feuillant; un Cantique sur la défaite des Anglois en l'Isle de Rhé; un Hymne & un Sonnet sur la prise de la Rochelle; un Cantique au S. Esprit, le jour de la Pentecôte; un Hymne à l'Amour divin; une Ode sur la mort heureuse; une autre sur l'entrée du Roi en Flandres; & un nombre de Sonnets & de Madrigaux.

Bayle, dans l'ouvrage cité, ajoûte qu'on ne voit pas que depuis 1672, après la premiere représentation des Femmes savantes, Cotin ait donné nul signe de vie, à l'exception d'un Sonnet qu'il inséra dans le Mercure Galant du mois de Juillet 1678, & M. l'Abbé

FRANÇOISE. 115 d'Olivet a suivi M. Bayle sur ce point. Ell est cependant vrai que Cotin donna en 1673 une nouvelle édition de son Recueil d'Enigmes; qu'il prêchoit encore au mois de Mars 1672; que les traits lancés contre lui par Despréaux & par Moliere, ne lui firent perdre aucun ni de ses amis ni de ses protecteurs; qu'il continua même de versisier comme il avoit sait auparavant.

CHARLIS COTIN. 1682.

Je trouve dans le Mercure du mois d'Avril 1677 qu'il fit plusieurs piéces à la gloire de Monsieur au sujet de la bataille de Cassel; & le sieur de Vizé ajoûte: » J'ai beaucoup de vers de "M. l'Abbé Cotin que je suis con-, traint de garder pour une autre ,, fois; mais je ne puis m'empêcher " de vous envoyer ces huit de sa "façon. "Ils font adressés à Monsieur fur sa victoire. Il y en a dix autres au Roi, à la page 106; & outre le Sonnet cité par Bayle, qui se voit dans le Mercure de Juillet on lit dans celui de Novembre suivant une particularité assez remarquable. M. l'Abbé Colbert, mort depuis Archevêque de Rouen, fut reçu de l'Académie à la place de M. Esprit. M. Racine qui étoit alors Directeur

répondit au Discours de M. Colbert.

CHARLES L'Assemblée étoit brillante & nombreuse. Le Directeur ayant sini, demanda aux Académiciens, suivant l'usage, s'ils avoient quelque chose à lire. M. l'Abbé Cotin commença par un Discours de Philosophie, dont il ne put lire qu'une partie, parce que son âge ne lui laissoit pas assez de voix pour se faire entendre dans

une si grande assemblée.

Au mois de Juillet précédent, il avoit présenté lui-même au Roi un Sonnet, & il fut très-bien reçu de Sa Majesté. Il figuroit donc encore en cette année 1678, quoiqu'alors âgé d'environ 75 ans. Il ne passa en esset dans l'inaction que les dernieres années de sa vie, où il tomba dans une espéce d'enfance, comme M. Perrault, son ami & son apologiste, en convient; ce qui engagea ses parens, dit le même, à agir pour obtenir qu'il sût mis en curatelle. Mais on raconte ce dernier fait autrement dans les Euvres de Additions au Bolæana. , L'Abbé Co-

Œuvres de Despréaux, édit. de 1747. in-8°, t. v. p. 169.

,, tin, dit-on, n'avoit pas grand bien, de son patrimoine: mais il lui échut, tout à coup deux ou trois succes-, sions, qui le rendirent riche. Il eut

FRANÇOISE. ,, des procès à essuyer, & cela l'obli-

,, gea à donner tout ce qu'il avoit à , un de ses amis à certaines condi- COTIN. , tions. Ses parens furent si fâchés

CHARLES 1682.

,, de cette donation, qu'ils présente-, rent Requête, pour lui faire créer ,, un Curateur, & prétendirent le fai-

,, re passer pour sou. L'Abbé, au lieu ,, de comparoître, alla voir ses Ju-

,, ges, & les pria de venir entendre ,, quelqu'une de ses prédications qu'il

,, devoit faire pendant le Carême.

,, Ses Juges y vinrent; & ils furent si

, fatisfaits de ses sermons, & si in-, dignés de l'injustice de ses parens,

,, qu'ils les condamnerent aux dépens ,, & à une amende, ,, L'Auteur de ce

récit auroit dû dater cet événement, nous aurions sçu s'il peut quadrer avec l'aveu que fait M. Perrault, que son ami tomba dans une espéce d'en-

fance sur la fin de ses jours.

Richelet dans le peu qu'il rapporte de Cotin, & qui est rempli de fautes, dit qu'il mourut en 1673, âgé d'environ 55 ans. Il est certain au contraire qu'il n'est mort qu'au mois de Janvier 1682, & qu'il avoit alors environ 78 ans, & peut-être même plus. Peu de tems après sa mort, & en 1682

# même, on fit ces quatre vers:

CHARLES COTIN. 1683.

Sçavez-vous en quoi Cotin Différe de Trissotin? Cotin a fini ses jours, Trissotin vivra toujours.

Outre les poësses de sa composition, dont j'ai parlé, on en voit plusieurs dans les Recueils de son tems, & même dès 1627, qui ne sont point comprises, ni dans ses Poësses Chrétiennes, ni dans ses Euvres galantes. Je ne parlerai point de ses trois Discours en prose, donnés sous ce titre: Salomon, ou la Politique Royale, & imprimés séparément: ils ne sont point ici de mon sujet, non plus que quelques autres de ses écrits en prose, cités par M. l'Abbé d'Olivet.

#### MADAME DE VILLEDIEU.

MADAME DE VILLE-DIEU.

1683.

L'Académie des Ricovrati de Padoue sit à Marie-Catherine-Hortense des Jardins, plus connue sous le nom de Madame de Villedieu, le même honneur que l'Académie Françoise avoit saite à Cotin. Elle la reçut au nombre de ses Membres, & elle

FRANÇOISE. 119 le méritoit par son esprit. Voici de quelle maniere cette Dame, si connue par ses galanteries & par ses ou- DE VILLEvrages, se peint elle-même dans son Portrait tracé de sa main, & imprimé La Gallerie dans la Gallerie des Peintures, &c.

, J'ai, dit-elle, la physionomie res, ou Re-,, heureuse & spirituelle, les yeux traits ou Elo-,, noirs & petits, mais pleins de feu; ges en vers ,, la bouche grande, mais les dents seconde par-,, assez belles pour ne rendre pas son tie, 1663, , ouverture désagréable; le teint aus- & sur. ,, si beau que peut l'être un reste de " petite verole maligne; le tour du ,, visage ovale, les cheveux châ-,, tains.... mais j'ose dire, que j'aurois ", bien plus d'avantage à montrer "mon ame que mon corps, & mon , esprit que mon visage; car sans va-", nité, je n'ai jamais eu d'inclination ,, déreglée. La passion dominante de ", mon fexe ne me touche point. J'ai-, me mieux la chasse que le cours; ,, & je ne retire du plaisir du bal, de " la promenade & des festins, que ,, ce qu'il en faut pour remercier obli-", geamment & sans contrainte ceux , qui me donnent ce divertissement, , mais non pas affez pour les quitter , avec peine. J'aime fort Paris, &

MADAME DE VILLE DIEU. 1683.

", seule à la campagne, pour y de-, meurer toute ma vie fans chagrin. ,, J'ai une compassion si grande pour ,, les malheureux, que bien souvent , la pitié qu'ils me causent, me met ,, de leur nombre. » Elle vante ensuite sa pente à la libéralité, & ajoute:,, Mon ame n'est agitée ni par "l'ambition, ni par l'envie, & fa , tranquillité n'est jamais troublée , que par la tendresse que j'ai pour ", mes amis... J'ai plus de joie des "biens qu'ils reçoivent, que s'ils ", m'étoient envoyés;.... mais ma , tendresse n'est pas aussi générale ,, qu'elle est forte, car je ne la donne ,, qu'à peu de gens, & pour qu'un ,, homme soit digne d'être mon ami, ,, il faut que ses inclinations soient ", conformes aux miennes, & qu'il ,, foit le plus discret homme de son ", siécle. Ce n'est pas que je don-,, ne grande matiere de discrétion , , car j'ai de la vertu, & de cette , vertu qui est également éloignée , du scrupule & de l'emportement, , dont la simplicité fait la force, & , la nudité le plus grand ornement... J'ai une fort grande fierté; mais comme

FRANÇOISE. profité du dernier, elle quitta la maison paternelle, vint à Paris, MADAME & avoua sa saute à la Duchesse de Rohan, qui cut la bonté de 1683. la mettre en pension dans une maifon où elle mit au monde un garcon qui mourut au bout de fix femaines.

Différentes petites piéces de poësie l'avoient déja fait connoître à Alençon, & même à Paris, avant l'événement dont on vient de parler, & qui ne prouve pas la sagesse dont elle se vante dans son portrait. Mais après cette premiere épreuve de sa foiblesse, obligée de rester à Paris, elle cultiva avec plus de soin ce talent qu'elle avoit d'écrire en vers, & elle ne tarda pas à acquérir une grande réputation parmi les beaux esprits de ce tems. La Tragi-comédie de Manlius (Torquatus), dont Voyez ci-l'Abbé d'Aubignac lui avoit donné devant l'arti-le plan, & qu'elle mit en vers, pa-d'Aubignac. rut avec succès sur le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, au mois de Mai 1662, & fon nom donna à cette pièce une réputation dont elle auroit été privée fous le nom d'un autre.

Des Jardins, jeune Demoiselle, MADAME

DIEU. 1683.

DE VILLE- Dit Loret dans sa Muse Historique du 6 Mai de la même année,

> A fait cette piéce nouvelle. Où très-bien des gens sont d'accord . Qu'on y voit du tendre & du fort ; Une judicieule fuite, Du génie & de la conduite, Et le tout, si beau, si touchant, Qu'à moins d'avoir l'esprit méchant, Envieux, jaloux, & sauvage, Il faut admirer cet ouyrage, Que plusieurs nomment merveilleux. D'autres disent miraculeux..... Déja plusieurs beaux écrits d'elle Couroient de ruelle en ruelle; On trouvoit fort doux & fort nets Ses Quatrains, Sixains, & Sonners : Elle avoit fait mainte Elégie, Pleine d'esprit & d'énergie : Ses Impromptus, & Madrigaux Aux plus rares étoient égaux : On idolâtroit ses Eglogues Quoique pourtant sans dialogues : Mais des gens d'assez bon gustus Disent que dans son Torquatus, Cette ame belle & bien fenfée, S'est infiniment surpassée.

La facilité que la Demoiselle des

FRANÇOISE. Jardins avoit d'écrire en vers & en prose, lui fit entreprendre un autre ouvrage, qui dans son genre sut aussi DE VILLEbien reçu que son Manlius. Elle l'intitula Carouzel du Dauphin; & voici encore ce que Loret en dit dans sa Muse Historique du 27 Mai de ladite année 1662.

MADAME

Cependant que de jour en jour, Tous les plus galans de la Cour Apprêtent tous leurs équipages, D'habits, chevaux, Valets & Pages, Pour paroître en pompeux aroi, Au Carrouzel de notre Roi, La jeune Autrice de Torquate, Piéce charmante & délicate. A fait en ftyle net' & fin , Un Carouzel pour le Dauphin, Partie en vers, partie en prose, Qu'on tient une aussi rare chose, Que depuis long-tems par écrit. Ait produit un sublime esprit. L'invention en est si belle . Et l'économie en est telle. Que certainement tous Lecteurs Deviendront les admirateurs De cette piéce singulière, Quand on l'aura mise en lumiére, &c.

L'année suivante 1663, Mademoi-

MADAME DE VILLE-DIEU. 1683.

felle des Jardins donna sa Tragédie de Nitétis; mais cette pièce n'ayant pas réussi, cette disgrace la dégoûta pour quelque tems du Théâtre, & la sit retourner à ses petits Romans, dont plusieurs avoient déja été applaudis d'un certain public.

Ces occupations littéraires ne prenoient rien sur son penchant à la galanterie. Parmi ses soupirans, le jeune de Villedieu, Capitaine d'Infanterie, fils du sieur Boësset de la Musique du Roi, obtint la préférence. Il avoit de l'esprit, une figure aimable, & des façons pressantes. Mademoiselle des Jardins voulut cependant cacher fon attachement pour lui sous le voile du mariage; & comme M. de Villedieu avoit épousé depuis un an, la fille de M. de Fez, Notaire à Paris, elle lui persuada de faire déclarer nul son mariage, en alléguant qu'il avoit été forcé de la part de ses parens. Cette idée, toute folle qu'elle étoit, plut au sieur de Villedieu. Il entreprit de la réaliser, & sit publier des bans pour son mariage. Sa semme, qui en fut informée, y forma opposition, & comme elle étoit connue de la FRANÇOISE. 127
Reine-Mere, elle lui présenta un placet contre Mademoiselle des Jardins. Celle-ci avertie de ce qui se passoit, prit le parti de suivre Villedieu à Cambrai, où son Régiment étoit en garnison. Comment s'y prirent-ils pour y conclure leur hymen? c'est ce qu'on ignore. Ce qui est certain, c'est que quelque tems après, ils revinrent ensemble à Paris, & que Mademoiselle des Jardins y parut sous le nom de Madame de Villedieu.

MADAME DE VILLE-DIEU. 1683.

Cette union ne sut point heureuse. La Dame s'en plaignit inutilement en prose & en vers. Voyant qu'elle n'étoit point écoutée, elle se crut en droit d'user de représailles. Villedieu seignit d'être jaloux; elle ne s'en mit point en peine: la division se mit entr'eux; mais elle ne dura pas long-tems; le jeune Capitaine, obligé de partir pour l'armée, sut tué à la premiere rencontre des ennemis. La prétendue veuve continua de vivre comme elle avoit sait auparavant. L'amour & les Romans partagerent toutes ses occupations; elle reprit aussi son goût pour le Théâtre, & donna au mois de Juin

DIEU.

1683.

MADAME qui eut plus de succès qu'elle n'en méritoit. Liée alors d'amitié avec la Dame Thévart, veuve d'un Procureur, & voyant cette femme attaquée de vapeurs, elle lui conseilla, quoique déja avancée en âge, de se remarier, & elle le lui persuada si bien, que cette vieille étoit sur le point d'épouser un jeune homme, lorfqu'une attaque d'apopléxie l'em-

porta en un quart d'heure.

Cet évenement ouvrit les yeux à Madame de Villedieu sur sa propre conduite; elle en rougit, résolut de la changer, & en fit part à M. de Harlay, Archevêque de Paris, qui se prêtant à ses vues, lui ouvrit un azile dans une Maison religieuse, où elle se fit aimer & estimer par la douceur de son esprit, & même par la piété qu'on ne fut pas long-tems à remarquer dans ses actions. Il faut croire qu'elle avoit un vrai desir de continuer ce nouveau genre de vie, si ce projet n'eût été dérange par l'indifcrétion du frere d'une Religiense de cette Maison, qui confia à sa sœur le détail des avantures de la nouvelle profélyte. La Religieuse

FRANÇOISE. 129 scandalisée, dévoila tout ce que elle sçavoit; on tint conseil, on députa à M. l'Archevêque; & Ma-DE VILLEdame de Villedieu fut congédiée. Elle auroit pu trouver une autre retraite; mais soit dépit, soit par quelqu'autre motif, elle profita de l'offre que lui fit Madame de Saint-Romain, sa sœur, de la recevoir chez elle.

MADAME 1683.

Madame de Villedieu y retrouva les écueils qu'elle avoit voulu éviter. Comme sa sœur recevoit grand monde, elle reprit en peu de tems dans cette maison son ton de galanterie. Ce fut-là qu'elle connut le Marquis de la Chatte, qu'elle époufa dans la fuite. Ce Marquis avoit alors environ 60 ans, & étoit peu avantagé des biens de la fortune. Il est vrai qu'il avoit époufé la fille d'un Cordonnier de Paris, qui lui avoit apporté en dot 25 mille écus de contrats sur la Ville, ce qui formoit un effet considérable pour le tems, s'il eût été réel; mais les contrats se trouverent faux, Le Marquis indigné de cette fourberie, n'en témoigna cependant rien au dehors; le seul parti qu'il résolut de prendre sut de quitter sa femme. Il sollicita en con-

MADAME DE VILLE-DIEU. 1683.

féquence, & obtint une Compagnie dans les troupes que le Roi envoyoit alors au secours de l'Isle de Candie, qui appartenoit à la République de Venise, & dont les Turcs s'efforçoient de s'emparer; & lorsque, plus de dix ans après, il revint à Paris, il trouva que sa femme s'étoit retirée en Province, où elle vivoit du peu de bien que son pere lui avoit laissé en mourant. Mais enfin elle vivoit encore, & Madame de Villedieu ne l'ignoroit pas quand elle proposa au Marquis de l'épouser. M. de la Chatte ne fit pas plus de diffi-cultés. Les deux Amans se contenterent de cacher leur marche, & ils furent mariés à dix ou douze lieues de Paris. Cette affaire terminée, ils revinrent dans cette Ville, & annoncerent leur mariage à leurs meilleurs amis, mais sous le sceau du fecret. Le fruit de cette union fut un fils, que M. le Dauphin & Mademoiselle de Montpensier firent tenir fur les fonts de Baptême. Cet enfant ne vécut qu'in an, & M. de la Chatte l'ayant suivi d'assez près, Madame de la Chatte, après avoir paru quelque tems inconsolable, l'oublia,

FRANÇOISE. 131

reprit le nom de Madame de Villedieu, qui lui plaisoit davantage, & MADAME épousa en troisiemes nôces un de ses DE VILLEcousins, appellé aussi des Jardins.

Elle passa encore quelques années dans le monde, où elle s'occupa à composer des Romans pleins d'esprit & de tendresse, qui contribuerent beaucoup à faire perdre le goût des grands Romans; & enfin elle se retira à Clinchemore, petit Village dans le Maine. Ce fut-là qu'elle mourut à la fin du mois d'Octobre, ou au commencement de Novembre de l'année 1683. On dit qu'elle abrégea ses jours par l'excès d'eau-de-vie, qu'elle s'accoutuma à boire, même à ses repas. Il paroît par quelquesunes de ses lettres, qu'elle avoit fait un voyage en Hollande: on y trouve une description charmante de la Have.

On voit toujours dans ses écrits, dit l'Editeur du Recueil de Barbin, de nouveaux tours, de nouvelles expressions, des sentimens d'amour si raffinés & si délicats; qu'on pourroit : Recucil de seulement lui reprocher que l'esprit Barb. t. 4. P. y a eu plus de part que le cœur. Il faut peut-être en excepter ses Elégies,

où malgré le mêlange d'idées pasto-MADAME rales que bien des Critiques y ont DIEU.

1683. Not. de M. de S. Marc, fur Boil. t. 3. p. 378.

censuré, c'est presque toujours le cœur qui parle, & où l'esprit même est tendre & passionné. Quelquesois, à la vérité, ses vers sont négligés, & son style n'est pas tout-à-fait assez foutenu: mais on peut douter, si dans cette forte d'ouvrage c'est un défaut aussi grand qu'on l'a voulu dire. Au reste, outre les trois piéces de Théâtre de Madame de Villedieu, je n'ai vu d'elle que deux Elégies, quatre Eclogues, des Sonnets, des Madrigaux, des Stances, quelques Chansons, des Lettres en prose & en vers, & quelques autres petites piéces. J'ai lu encore de la même des Fables ou Histoires allégoriques, qu'elle dédia au Roi, & qui parurent en 1670. La dédicace est en vers, & le Recueil contient huit fables, qui m'ont paru assez bien racontées : c'est dommage qu'elles ayent toutes pour objet l'Amour, & le pouvoir qu'on lui attribue, & qui ne vient que de la corruption de la nature. Ces fables sont suivies du Triomphe de l'Amour sur l'enfance, Ballet de M. le Dauphin, envoyé à M. le Duc de

FRANÇOISE. 133
Montausier, en prose & en vers;
d'une Lettre, aussi en prose & en
vers, à M. de Lyonne sur les Cabinets du Roi, & de l'Epithalame
de Mademoiselle de Lyonne & de
M. de Nanteuil.

MADAME DE VILLE-DIEU. 1683.

M. de Nanteuil.

Presque dès le commencement de sa carrière poëtique, Madame de

Roi par ce placet:

Monarque incomparable à qui j'offre ces vers, Daignez vous souvenir d'une Muse naissante,

Villedieu demanda du secours au

Que votre vertu bienfaisante

Semble seule oublier dans ce vaste univers.

Je sçai qu'en ma faveur rien ne vous sollicite;

Et loin de présumer quelque chose de moi,

Ce qu'un autre croiroit devoir à son mérite,

Je veux bien le devoir tout entier à mon Roi,

Toutesois si l'erreur où nous jette l'enfance,

Permettoit à ma Muse un peu d'aveuglement,

Elle attendroit, grand Prince, assez considemment,

Quelque royal effet de ta magnificence.

Tous ceux que ta bonté comble ici de bienfaits,

Dont même tu préviens la voix & les fouhaits,

Ces Apollons mortels qu'au Temple de Mémoire On verra par le tems à jamais révéiés, Et qui font parvenus au fommet de la gloire, I font montés d'abord par de moindres dégrés,

Cieux.

MADAME DE VILLE-DIEU. 1683. Le tems peut m'accorder un pareil avantage;

Et si c'est pour ma Muse aspirer un peu haut,

L'audace n'est pas un défaut

Dans une Muse de son âge.

Daigne donc soutenir son vol audacieux,

Anime les ardeurs de son bouillant courage,

Et sais ensin, grand Roi, que ta bonté l'engage

A porter quelque jour ton beau nom jusqu'aux

Je ne sçai pas si ce Placet sut répondu favorablement. Ceux qui nous ont parlé de Madame de Villedieu ne nous ont point appris si elle avoit été gratifiée de quelque pension, ou de quelques autres bienfaits de la Cour. Ses œuvres ont été rafsemblées deux fois. Barbin les recueillit en dix volumes in-12. à Paris, depuis l'année 1702 jusqu'en 1711. Depuis, la Compagnie des Libraires de la même Ville en fit autant : cette seconde édition a douze volumes, qui parurent depuis 1715 jusqu'en 1721. Cependant on les lit peu aujourd'hui, & j'oserai dire qu'on les lit encore trop, vu le danger que les jeunes gens surtout ne peuvent manquer de courir en faifant cette lecture. Dans l'édition des

FRANÇOISE. Œuvres de M. Pavillon, faite en 1747, on donne sous le nom de ce Poëte un Madrigal, assez peu digne de sa plume, adressé à Madame de Villedieu lorsqu'elle n'étoit encore que Mademoiselle des Jardins.

MADAME 1683.

## LOUIS-ISAAC LE MAISTRE DE SACY.

MAISTRE DE SACY 1683.

On ne sera pas surpris que je tienne un autre langage en parlant des poesses de Louis-Isaac Le Maistre de Sacy; elles ont toutes l'instruction ou l'édification pour objet. Mais on s'étonnera pas non plus que je n'entreprenne point d'entrer ici dans le détail de fa vie. Je n'apprendrois rien de nouveau à ceux qui sont au fait du Nécrologe de Port-Royal & de son Supplément, des excellens Mémoires de M. Thomas du Fossé, & de tant d'autres ouvrages historiques du même genre pour lesquels le public éclairé a toujours témoigné l'empressement le plus vif. Je me contenterai donc de dire ici, que M. de Sacy étoit fils d'un Maître des Comptes, & frere puîné du célébre Avocat, Antoine le Maistre, depuis

Louis-Isaac le Maistre De Sacy. 1683.

Conseiller d'Etat; qu'il fit ses études au Collége de Beauvais à Paris; qu'étant honoré du Sacerdoce, il en a rempli les fonctions avec une grande piété & un travail assidu, & trèsutile à la gloire de Dieu & de l'Eglise; qu'il étoit né à Paris le 29 Mars 1613, & qu'il mourut à Pomponne le 4 Janvier 1684, âgé de 71 ans. Tout le monde sçait aussi qu'on lui doit cette belle & fidelle traduction de l'Ecriture Sainte, qui est entre les mains du fimple Fidéle, comme dans celles du Pasteur, & quantité d'autres ouvrages qui se sont acquis une estime universelle, & que malgré ses rares talens, personne ne porta peut-être plus loin que lui la vertu d'humilité, qu'il faisoit confister surtout dans ce qu'il a exprimé lui-même dans ces quatre vers:

Se mépriser soi-même, & mépriser le monde, ... Ne mépriser personne, & souffrir le mépris, Ce sont les quatre essets d'une vertu sans prix, Qui sur Dieu seulement toute sa gloire sonde.

Né avec beaucoup de goût pour la poësse françoise, il en sit quelquesois son amusement, & plus souFRANÇOISE.

vent fon occupation. Dès le tems qu'il étudioit en Philosophie, il composa en ce genre diverses piéces dont Isaac LE Plusieurs ne seroient pas indignes de MAISTRE voir le jour. Je connois en particulier une Lettre en vers & en prose, spirituellement écrite, qu'il adressa à sa mere, pour la remercier de quatre bourses de couleur différente, dont cette pieuse Dame avoit fait présent à lui & à ses trois autres freres. Cette Dame, qui ne connoissoit point ce talent dans fon fils, reçut cette lettre avec plaisir, la lut avec satisfaction, & desirant qu'il ne consacrât ce talent qu'à la Religion, elle l'engagea à traduire pour elle en vers françois une des Hymnes de l'Eglise qu'elle lui marqua. Le fils obeit, la traduction plut; on lui en demanda une seconde, puis une troisiéme, une quatriéme; & insensiblement M. de Sacy les traduisit presque toutes, & on imprima cette traduction en 1650 dans le Livre d'Eglise qui est connu sous le nom d'Heures de Port-Royal. Il s'en est fait depuis beaucoup d'autres éditions; mais je ne dois pas répéter ce que j'en ai dit ailleurs. J'ajouterai seulement que

Louis-DE SACY. 1683.

LOUIS-ISAAC LE MAISTRE DE SACY. 1683.

M. de Segrais faisoit une estime particuliere de la traduction de ces Hymnes, comme on le peut voir dans sa présace sur sa traduction en vers françois de l'Enéide de Virgile.

Une autre traduction en vers françois qui a fait beaucoup d'honneur à M. de Sacy, est celle du Poëme de S. Prosper contre les Ingrats, c'est-àdire contre les ennemis de la Grace de J. C. & elle se fait encore admirer aujourd'hui par les critiques les plus intelligens. J'en ai aussi parlé ailleurs, & je renvoye à ce que j'en ai dit. C'est encore M. de Sacy qui a mis en vers françois les Racines Grecques de M. Lancelot; il étoit alors à Port-Royal des Champs avec ce sçavant homme, qui se sit depuis Religieux dans l'Abbaye de S. Cyran; & il regarda ce travail comme un amusement, qui lui coutoit peu, & qui pouvoit être utile.

Les autres poësses dont personne ne doute qu'il soit l'Auteur sont les Enluminures du sameux Almanach des PP. Jésuites, intitulé, La déroute & la consussion des Jansénistes, ouvrage dogmatique & critique, d'environdeux mille vers, dont il se sit deux

FRANÇOISE. éditions en moins de deux mois au commencement de 1684, & que l'on a plusieurs fois réimprimé depuis; & un Poeme contenant la Tradition de l'Eglise sur le Très-Saint Sacrement de l'Eucharistie, qui n'a été publié qu'après la mort de l'Auteur. Ce poeme est en stances, & divisé en dix livres. Comme M. de Sacy l'avoit composé étant encore assez jeune. & quelques années après que la Rochelle eut été réduite sous l'obéissance de Louis XIII, il a cru pouvoir y parler de ce siège si fameux, de cette digue élevée au milieu de la mer, qu'on regarde comme la merveille de ce tems-là , & de la prise d'une Ville, qui passoit presque pour imprenable, & qui étoit alors comme le boulevard de l'hérésie dans ce Royaume. Si ce poëme n'a été rendu public que plusieurs années après la mort de l'Auteur, c'est qu'outre qu'il ne l'avoit fait que pour sa propre édification, & pour se remplir dans sa retraite de ce qui occupoit plus fortement fon cœur, il avoit assez de peine à remplir l'idée qu'il avoit de la poësse, & que ses autres occupations l'empêchoient de

LOUIS-ISAAC LE MAISTRE DE SACY. 1683,

MAISTRE DE SACY. 1683.

revoir cet ouvrage & de le perfec-Louis tionner autant qu'il l'auroit voulu. Tel qu'il est on le lit avec quelque plaisir & avec beaucoup d'utilité, n'étant proprement qu'un enchaînement des passages des anciens Peres, de la doctrine desquels le Poëte avoit eu soin de se nourrir dès sa jeunesse. Le discours en prose qui est à la tête en forme de préface, montre un Théologien également pieux & profond.

## PIERRE CORNEILLE.

PIERRE CORNEIL-PLE. 1684.

A l'imitation de M. de Sacy, le célébre Pierre Corneille employa aussi sa plume à la traduction en vers françois de divers ouvrages où l'Eglise reconnoît son esprit & sa doctrine; & si ce n'est pas par ce genre d'écrits qu'il a acquis aux yeux des hommes cette immortalité que tant de Poëtes se promettent, & que si peu obtiennent, la gloire qu'il en a retirée n'est ni moins réelle ni moins folide.

de Fonten.

vie de P. Ce sublime génie qui a élevé le Corn. par M. Théâtre François au plus haut point de Fonten. où on l'ait jamais vu, étoit né à

FRANÇOISE. Rouen en 1606. Pierre Corneille son pere étoit Maître des Eaux & Forêts en la Vicomté même de Rouen, & avoit mérité par les services qu'il avoit rendus à Louis XIII en différentes occasions, que le Roi lui accordât des Lettres de noblesse. Sa mere se nommoit Marthe le Pesant. Il fit ses études chez les Jésuites, dans le lieu de sa naissance, & il y prit en particulier les leçons du Pere Delidel, comme il le dit dans une Ode qu'il composa depuis sur un Traité de la Théologie des Saints, que ce Jésuite donna en 1668, in 4°. Le Poëte après y avoir loue l'Auteur fur sa sidélité à suivre les mouvemens de la grace, ajoûte:

PIERRE CORNEIL-LE. 1684.

J'en connois par toi l'efficace,
Sçavant & pieux écrivain,
Qui jadis de ta propre main
M'as élevé fur le Parnasse;
C'étoit trop peu pour ta bonté
Que ma jeunesse eût profité
Des leçons que tu m'as données;
Tu porte plus loin ton amour;
Et tu veux qu'aujourd'hui mes dernieres années
De tes instructions profitent à leur tour,

PIERRE CORNEIL-LE. 1684. Je suis ton Disciple. & peut-être Que l'heureux éclat de mes vers Eblouit assez l'Univers Pour faire peu de honte au Maître, &c.

Ses études finies, il voulut fréquenter le Barreau pour lequel il n'étoit pas fait; aussi le suivit-il sans goût & fans fuccès. Mais dans le tems qu'il exerçoit tranquillement dans le sein de sa patrie la Charge d'Avocat Général à la Table de marbre, une petite occasion, qu'il n'avoit pu prévoir, fit éclater en lui un génie tout différent. Un jeune homme de fes amis, qui aimoit une Demoiselle de la même Ville, l'ayant prié de l'accompagner dans une de ces visites assidues, où l'amour étoit fon guide, il arriva que le nouveau venu plut davantage que l'introducteur. Le plaisir de cette aventure excita dans M. Corneille un talent qu'il ne connoissoit pas, celui de la poessie dramatique. Sur ce léger sujet, il fit la Comédie de Mélite, qui parut en 1625. On y découvrit un caractère original, on conçut que la Comédie alloit se perfectionner, & sur la confiance qu'on eut au nouvel Auteur

FRANÇOISE. 143

qui paroissoit, il se forma une nou-

velle troupe de Comédiens.

Le jugement que l'on porta de Mélite fut que cette pièce étoit trop fimple, & avoit trop peu d'évene-mens. Corneille piqué de cette critique, fit Clitandre, & y fema les incidens & les avantures avec une trèsviciense profusion, plus pour censurer le goût du public, que pour s'y accommoder. Il paroît qu'après cela il lui fut permis de revenir à son naturel. La Galerie du Palais, la Veuve, la Suivante, la Place Royale, en approchent dayantage. Après avoir fait un essai de son génie dans ces six premiéres piéces, où il s'éleva déja au-dessus de son siècle, il prit tout à coup l'essor dans Médée, & monta jusqu'au Tragique le plus sublime. A la vérité, il fut secouru par Sénéque; mais il ne laissa pas de faire voir ce qu'il pouvoit par lui-même. L'Illusion comique, qu'il donna ensuite, lui fit du tort. Piéce irréguliere & bizarre, les agrémens qu'on y trouva ne purent faire excuser sa bizarrerie & son irrégularité. Mais l'Auteur ne tarda pas à se relever de cette chute, en faifant le Cid, qui eut le plus grand

PIERRE CORNEIL-

1684.

Pierre Corneil-Le. 1684. succès, qui a été traduit dans toutes les Langues de l'Europe, hors l'Esclavonne & la Turque, & qui nous a valu ces judicieux Sentimens de l'Académie Françoise, dont j'ai fait mention à l'article de Chapelain & ailleurs. Quand M. Corneille eut une sois, pour ainsi dire, atteint jusqu'au Cid, il s'éleva encore dans les Horaces, & alla ensin jusqu'à Cinna, & à Polieucle, au-dessus desquels, dit-on,

il n'y a rien.

Suivant mon plan, je n'entrerai dans aucun détail sur toutes ces piéces, où j'aimerois beaucoup mieux voir le Chrétien que le grand Poëte; je ne nommerai pas même les autres Tragédies & Comédies qui fortirent de la même plume, & qui toutes ensemble forment 33 piéces de Théâtre, sans compter Psyche, Tragédie-Ballet dont il a fait le prologue, le second & le troisième acte, & plusieurs scènes. On peut voir sur tout cela les Examens que Corneille a faits lui-même de ses piéces, l'Histoire du Théâtre François, & le tome V. des Jugemens des Sçavans de M. Baillet; Ce judicieux Ecrivain parle en critique de chaque piéce en particulier, & FRANÇOISE. 145 & de toutes en Chrétien, & les Differtations sur plusieurs Tragédies de Corneille & de Racine, recueillies en deux volumes in-12. par seu M. l'Abbé Granet, qui y a joint une curieuse Présace.

PIERRE CORNEIL-LE. 1684.

Ces Differtations ne font cependant pas les seules qui parlent ou expressément, ou comme en passant, des Tragédies de Corneille; & sans prétendre indiquer tout ce qui a été tait sur ce sujet, je connois de plus, la Critique de Britannicus, par Bourfault; un Jugement sur le Comte d'Efsex, dans le Mercure Galant du mois de Janvier 1678, un Jugement sur la Tragédie d'Horace dans le Spectateur, tome 1. Discours 32, page 205 de la troisième édition, la Défense de Cinna, & celle de Rodogune, dans les Œuvres de M. de Saint-Evremont, un Jugement sur la Tragédie de Pompée, dans un Discours de seu M. Olivier, de l'Académie de Marseille, imprimé dans le tome IV des: Mémoires de Littérature du Pere des Moletz, deux Dissertations sur l'Œdipe, dont une par Mademoiselle Barbier, laquelle est dans le Mercure de Trévoux, Février & Mars 1709, &: Tome XVIII.

PIERRE CORNEIL-LE.

1684.

BIBLIOTHÉQUE 146 l'autre dans le Mercure de France, feconde partie du mois de Juin 1729, une Dissertation sur ce vers de la Tragédie des Horaces, ou qu'un beau désespoir alors le secourût, dans le Mercure de France, mois de Juillet 1748, & une Défense du même Poëte, & en particulier d'un endroit de la Tragédie de Rodogune, par M. Cocquard, Avocat à Dijon, dans le même Mercure, Février 1741. Cette lettre ou défense répond à deux autres, dont l'une est dans ledit ouvrage périodique, Décembre 1738, & l'autre au mois de Mai 1739.

M.Corneille fut reçu le 22 Janvier 1647 à l'Académie Françoise, à la place de M. Maynard. Quelques années après, en 1653, il donna Pertharite, Tragédie qui ne réussit point. Cette chute, qui avoit été précédée de quelques autres, le rebuta du Théâtre, & il déclara qu'il y renonçoit, dans une petite présace assez chagrine qu'il mit au-devant même de Per-

tharite.

M. de Fontenelle dit dans la vie de ce grand Poëte, son illustre oncle, que ce sut alors qu'il entreprit la Traduction en vers de l'Imitation de Jesus-

FRANÇOISE. 147 Christ. Mais si la Tragédie de Pertharite n'est que de 1653, il falloit dire que M. Corneille entreprit alors de CORNEILcontinuer la traduction qu'il avoit déja commencée des quatre Livres de l'Imitation. Car il est certain qu'il en avoit donné le premier Livre dès 1651. C'est lui-même qui le dit dans l'Avis qui est à la tête de l'ouvrage; où il ajoute, que celui-ci a commencé avec l'Episcopat de M. l'Arch. de Rouen. On lit dans le Carpentariana, page 284 & suivantes, que cette traduction fut une pénitence que lui imposa le Pere Paulin, Tierçaire du Couvent de Nazareth, pour réparer le scandale qu'il avoit causé par la piéce lubrique intitulée, l'Occasion perdue & recouvrée, & M. de la Monnoie dit la même chose dans ses Re- T. V. p. 359. marques sur les Jugemens des Sçavans de M. Baillet. Mais premierement, ce petit poëme ne fut imprimé pour la premiere fois qu'en 1662; & , comme je viens de l'observer , le premier Livre de l'Imitation traduit par Corneille étoit public dès 1651. Il s'ensuivroit donc que la pénitence auroit précédé le péché,

& que Corneille se seroit repenti

Gii

1684.

PIERRE CORNEIL-LE.

1684. V. ci-après l'art de Cantenac.

d'une faute qu'il ne devoit commettre que plus de dix ans après. En fecond lieu, je prouverai ailleurs que l'Occasion perdue & recouvrée n'est point de Corneille, mais du sieur de Cantenac, ce qui suffit seul pour faire tomber l'anecdote de la prétendue pénitence imposée au premier pour ces vers obscènes. M. de la Monnoie ajoute que le premier Livre de l'Imitation étant achevé, la Reine Anne d'Autriche, à qui, dit-il, le Poëte le présenta, en fut si contente, qu'elle lui demanda le second; ensuite de quoi, dans une dangereuse maladie, qu'il ent quelque tems après, il promit le reste, & le donna; & ce récit est encore pris du Carpentariana que M. de la Monnoie avoit vû avant l'impression. Mais quelles preuves M. Charpentier donne-t-il de ce récit? aucunes. M. de Fontenelle se contente de dire, que son oncle fut porté à faire cette traduction par quelques Jésuites de ses amis, par des sentimens de piété qu'il eut toute sa vie, & peut-être aussi par l'activité de son génie, qui ne pouvoit demeurer oifif.

Cet ouvrage eut un succès prodi-

FRANÇOISE. gieux. Cependant, dit M. de Fontenelle, » si j'ose en parler avec li-» berté, je ne trouve point dans cette » traduction le plus grand charme de » l'Imitation de J. C. je veux dire fa » fimplicité & sa naïveté. Elle se perd » dans la pompe des vers, qui étoit » naturelle à M. Corneille, & je crois » même qu'absolument la forme de » vers lui est contraire. Ce Livre, » le plus beau qui foit parti de la » main d'un homme, puisque l'Evan-» gile n'en vient pas, n'iroit point » droit au cœur comme il fait, & ne » s'en saisiroit pas avec tant de for-» ce, s'il n'avoit un air naturel & » tendre, à quoi la négligence même » du style aide beaucoup.

M. Corneille dédia sa Fraduction au Pape, à qui il ne témoigna que · des sentimens pleins de modestie, ce qui a fait dire à M. Racine dans fa Réponse en vers à celle de M. Rousseau contre les prétendus esprits

forts :

Rac. t. 1. P.

Couronné par les mains d'Auguste & d'Emilie ; A côté d'à Kempis Corneille s'humilie;

Parce qu'en effet il paroît lui-même G iii

CORNESL-1684.

PIERRE CORNEIL-LE.

1684.

avoir voulu s'humilier, paisqu'il dit au Pape dans son Epître dédicatoire: » La traduction que j'ai choisie, par » la simplicité de son style serme la » porte aux plus beaux ornemens de » la poësie, & bien loin d'augmenter » ma réputation, semble sacrisser à » la gloire du souverain Auteur, tout » ce que j'en ai pu acquérir en ce

» genre d'écrire. »

Il fe passa six ans pendant lesquels il ne parut de M. Corneilse que l'ouvrage dont on vient de parler. Mais ensin sollicité par M. Fouquet, qui négocia en Surintendant des Finances, & peut-être encore plus poussé par son penchant naturel, il se rengagea au Théâtre, où il sit représenter encore dix pièces nouvelles, depuis 1659, qui est la date de la premiere représentation d'Édipe, jusqu'à Surena, qui est de 1675.

Ce sut dans cet intervalle de 1659 à 1675 qu'il traduisit en vers François l'Office de la sainte Vierge, avec les sept Pseaumes pénitentiaux, les Vêpres & Complies du Dimanche, & tous les Hymnes du Bréviaire Romain. Cet ouvrage auquel l'Auteur joignit des instructions & des prieres, tirées de

FRANÇOISE. 151 fa traduction de l'Imitation, fut achevé d'imprimer le 15 Janvier 1670, & Corneille eut l'honneur de le pré- CORNEILsenter à la Reine, à qui il le dédioit. Cette traduction dit M. Gobillon, Curé de S. Laurent, qui avoit lui-même du talent pour la poësse Francoise, » cette traduction de l'Office » de la fainte Vierge, &c. est un » ouvrage qui exprime le fens des » Pseaumes & des Prieres de l'Eglise » d'une maniere si nette, si majes-» tueuse, & si touchante en même-» tems, qu'il donne de grandes lu-» miéres pour leur intelligence, qu'il » en imprime la vénération par de » hautes idées, & qu'il excite la » piété dans le cœur par de faintes » affections. »

1684.

Il est étonnant que depuis cet ouvrage, M. Corneille ait encore travaillé environ cinq ans pour le Théâtre; mais les hommes font pleins de contradictions. Il y renonça enfin pour toujours après Surena qui fut joué en 1675, & ne pensa plus qu'à mourir chrétiennement, selon M. de Fontenelle, qui ajoute qu'il ne fut pas même en état d'y penser beaucoup la derniere année de sa vie, Giv

PIERRE CORNEIL-LE. .1684.

152 BIBLIOTHEQUE qu'il termina à Paris le premier Octobre 1684 dans la soixante-dix-neuviéme année de son âge. Le Roi qui lui avoit donné en phusieurs occasions des marques de son estime, lui en donna de particulieres dans sa derniere maladie; ayant appris l'état dangereux où il étoit, il envoya chez lui pour lui faire fçavoir l'intérêt qu'il prenoit à sa santé, ce qui fut accompagné de libéralités dignes de Louis XIV. C'est ce que nous apprend M. Racine, fon illustre Rival dans le genre dramatique, dans le discours qu'il prononça le 1 Janvier 1685, à la réception de Thomas Corneille, nommé à l'Académie Françoise à la place de son frere. Voici l'éloge que M. Racine y fait du défunt.

Après avoir représenté l'état pitoyable où étoit le Théâtre parmi nous, sans ordre, sans grace, sans régle; & ce qui est beaucoup plus pernicieux, sans honnêteté & sans bienséance, » il fait connoître la for-» ce avec laquelle Corneille surmon-» tant tout obstacle sit le premier » paroître sur la scène la raison ac-» compagnée de toute la pompe & FRANÇOISE.

» de tous les ornemens dont notre » langue est capable, & scut accom-» moder heureusement le vraisem-» blable & le merveilleux, en laissant » bien loin de lui tout ce qu'il avoit » de rivaux. Où trouvera-t-on, dit-

CORNEIL

16846

» il, un Poëte qui ait possédé à la » fois tant de grands talens, & tant » d'excellentes parties; l'art, la for-

» ce, le jugement, l'esprit? Quelle » noblesse! quelle économie dans les

» sujets! quelle gravité dans les sen-» timens! quelle dignité, & en mê-

» me-tems quelle prodigieuse variété » dans les caractéres! Combien de

» Rois, de Princes, de Héros nous » a-t-il représentés, toujours tels

» qu'ils devoient être, toujours uni-» formes avec eux-mêmes, & ja-

» mais ne ressemblant les uns aux au-

» tres? Parmi tout cela, une magni-» ficence d'expressions proportion-

» née aux Maîtres du monde, qu'il " fait souvent parler; capable nean-

» moins de s'abaisser quand il veut, » & de descendre jusqu'aux simples

» naïvetés du comique, où il est

» encore inimitable. Personnage vé-

» ritablement ne pour la gloire de m son pays; comparable, je ne dis

PIERRE CORNEIL-LL. 1684:

» pas à tout ce que l'ancienne Ro-" me a d'excellens Tragiques, puif-» qu'elle confesse elle-même qu'en » ce genre elle n'a pas été fort heu-» reuse, mais aux Eschiles, aux So-» phocles, aux Euripides, dont la » fameuse Athènes ne s'honore pas " moins, que des Thémistocles, des » Périclès, des Alcibiades, qui vi-» voient en même-tems qu'eux. La » scène retentit encore des accla-» mations qu'exciterent à leur naif-» fance le Cid, Horace, Cinna, » Pompée, tous ces chefs-d'œuvres » représentés depuis sur tant de Théâ-» tres, traduits en tant de langues, » & qui vivront à jamais dans la » bouche des hommes. » Voilà le

» M. Corneille étoit assez grand, » & assez plein, l'air fort simple » & fort commun, toujours né-» gligé, & peu curieux de son ex-» térieur. Il avoit le visage assez » agréable, un grand nez, la bou-» che belle, les yeux pleins de seu, » la physionomie vive, des traits » fort marqués, & propres à être » transmis à la postérité dans une

Poëte peint par Racine. Voici l'homme crayonné par M. de Fontenelle. FRANÇOISE.

» médaille ou dans un buste. Sa pro-» nonciation n'étoit pas tout-à-fait » nette; il lisoit ses vers avec force, CORNEIL-

» mais fans grace. 1684.

» Il sçavoit les Belles-Lettres, » l'Histoire, la Politique; mais il les » prenoit principalement du côté » qu'elles ont rapport au Théâtre. Il » n'avoit pour les autres connoissan-» ces ni loisir, ni curiosité, ni beau-» coup d'estime. Il parloit peu, même » sur la matière qu'il entendoit si par-

» faitement. Il n'ornoit pas ce qu'il

» disoit, & pour trouver le grand-

» Corneille, il le falloit lire.

» Il étoit mélancholique. Il lui fal-, loit des sujets plus solides pour es-, pérer & pour se réjouir, que pour ,, se chagriner & pour craindre. Il ,, avoit l'humeur brusque, & quel-,, quefois rude en apparence; au ", fond, il étoit très-aisé à vivre, ,, bon pere, bon mari, bon parent, ,, tendre & plein d'amitié. Son tempérament le portoit assez à l'a-", mour, mais jamais au libertinage, , & rarement aux grands attache-, mens. Il avoit l'ame fiére & indé-,, pendante, nulle souplesse, nul ma-,, nége: ce qui l'a rendu très-propre G vi

PIERRE CORNEIL-

1.684.

" à peindre la vertu Romaine, & , très-peu propre à faire sa fortune. ,, Il n'aimoit point la cour , il y ap-, portoit un visage presque incon-,, nu, un grand nom qui ne s'attiroit ,, que des louanges, & un mérite qui , n'étoit pas le mérite de ce pays-là. ", Rien n'étoit égal à son incapacité ,, pour les affaires, que son aver-,, sion : les plus légéres lui causoient " de l'effroi & de la terreur. Quoi-, que son talent lui eût beaucoup , rapporté, il n'en étoit guéres plus " riche. Ce n'est pas qu'il eût été fâ-, ché de l'être; mais il eût fallu le , devenir par une habileté qu'il n'ay voit pas, & par des soins qu'il ne pouvoit prendre. Hne s'étoit point ,, trop endurci aux louanges, à force , d'en recevoir : mais s'il étoit sen-, fible à la gloire, il étoit fort éloi-, gné de la vanité. ,, M. de Fontenelle ajoute, qu'à beaucoup de probité naturelle, il a joint dans tous les tems de fa-vie beaucoup de religion, & qu'il a eu souvent besoin d'être raffûré par des Casuistes sur ses piéces de Théâtre. Ces Casuistes étoient bien indulgens. La raison que M. de Fontenelle donne de leur décision,

BIBLIOTHEQUE

FRANÇOISE. 157
& que je me dispenserai de rapporter, n'auroit pas rassuré M. Racine PIERRE après sa conversion, & ne rassurera Cornemiamais un Chrétien persuadé que le LE. Théâtre n'a été en aucun tems, & ne peut devenir une école de vertu.

Ce que dit M. de Fontenelle que son oncle ne s'étoit point trop endurci aux louanges, Corneille l'a prouvé luimême par celles qu'il se donne dans son Excuse à Ariste, où il par le ainsi:

Nous nous aimons un peu, c'est notre soible à tous: Œuvr. div.

Le prix que nous valons, qui le sçait mieux que de Corn. p.

nous à

Et puis la mode en est . & la Cour l'autorise. Nous parlons de nous-même avec toute franchise. La fausse humilité ne met plus en crédit. Je sçai ce que je vaux, & croi ce qu'on m'en dit: Pour me faire admirer, je ne fais point de ligue, L'ai peu de voix pour moi, mais je les ai fans brigue; Et mon ambition, pour faire plus de bruit, Ne les va point quêter de réduit en réduit. Mon travail sans appui monte sur le Théâtre; Chacun en liberté l'y blâme, ou l'idolâtre;; -L'à , sans que mes amis prêchent leurs sentimens ,. J'arrache quelquefois leurs apptaudissemens; Là , content du succès que le mérire donne .. Par d'illustres avis je n'éblouis personne; Je satisfais ensemble & peuple & courtifaus, Et mes vors en tous lieux font-mes feuls partifarit ;,

PIERRE CORNEIL-LE.

Par leur seule besuté ma plume est estimée, Je ne dois qu'à moi scul toute ma renommée, Et pense toutefois n'avoir point de rival A qui je fasse tort en le traitant d'égal, &c.

1684.

Cette piéce fut faite vers l'an 1636. On a encore plusieurs autres éloges de Pierre Corneille; & j'en ai vu un assez bien tourné par le sieur de la Fevrerie dans le tome 30e de l'Extraordinaire du Mercure Galant.

M. Baraton Faloué ainsien vers :

Poesses de Barat. page

Corneille tout rempli d'un esprir hérosque, A par un noble effort porté le Dramatique Plus loin que n'avoit fait toute l'antiquité: Le Théâtre François si grand, si magnifique,

Lui doit sa régularité. Il a le génie admirable Pour traiter les grands sentimens, Et dans cet Art incomparable

Nul Auteur n'a reçu tant d'applaudissemens. Pour les Heros enfin c'eft un excellent Maître Mais de l'homme souvent il outre le portrait;

Il le print' comme il devroit être, Et non comme il est en effet.

Mais tous ces Panégyristes n'ont loué leur Héros que comme grand Poëte Dramatique. Its ont tous passé sous filence ses autres poesses, excepté M. de Fontenelle qui a même oublié de nommer la traduction de l'Office

FRANÇOISE. de la Vierge & des Hymnes de toute l'année, & qui ne dit qu'un mot de PIERRE CORNEILpendant en assez grand nombre, & il y en a plusieurs dont sa beauté eût fait une grande réputation à tout autre qu'à M. Corneille. Tels sont les poemes composés à la souange de Louis le Grand & de M. le Dauphindepuis 1663 jusqu'en 1680. Il me femble, dit l'Abbé Granet qui a reeueilli ces Œuvres diverses de Corneille, » qu'il seroit difficile de trou- œuvres divs. » ver des ouvrages de cette espéce, » où la louange soit maniée d'une » manière plus noble & plus héroi-» que.» Telles sont encore les traductions de quelques poemes Latins du Pere de la Rue, Jésuite, & de M. de Santeul, qui font autant de Pané. gyriques de Louis XIV.

Dès 1632, Corneille avoit donné lui-même à la fuite de la Tragi-Comédie intitulée Clitandre, des Mélanges poctiques. C'est un petit recueil de Sonnets, de Madrigaux, de Chanfons, avec un Dialogue, & une Ode galante. If y a apparence que c'étoient les premiers essais de sa muse, qu'il ne laissa imprimer, si on l'en-

PIERRE CORNEIL-

1684

160 BIBLIOTHEQUE croit, que pour céder à l'importunité du Libraire qui les lui demandoit. On y trouve des plaifanteries d'un goût peu délicat, & divers traits d'une galanterie trop libre, que M. l'Abbé Granet a bien fait de supprimer dans son édition des Œuvres diperses de notre Auteur. Il en a également rejetté quelques piéces du même caractere, insérées dans le Recueil de Sercy. Par une autre raison, il auroit peut-être pû se dispenfer de faire réimprimer la traduction de 50 des Pseaumes de David, & des Cantiques des trois Enfans, de la fainte Vierge, de Zacharie & de Siméon, cette traduction étant déja dans l'Office de la Vierge, dont j'ai parlé. Mais il a bien fait de ne pas omettre les Louanges de la fainte Vierge, composées en rimes Latines, & imprimées parmi les Œuvres de S. Bonaventure, qu'on ne croit pas en être l'Auteur. Quoique cette traduction de Corneille en vers François eût paru dès 1655, in-12. ce petit volume ne se trouvoit plus. On a encore dans le même Recueil ce que le Poëte avoit fait pour la Guirlande de Julie; les vers qu'il composa par

FRANÇOISE.

bas de quelques figures de Valdor, CORNEIL-

CORNEIL-

qui représentent les plus célébres exploits de Louis XIII. quelques piéces qui n'étoient point encore connues, & toutes celles qu'on lisoit

déja dans les Epinicia Musarum à la louange du Cardinal de Richelieu, dans les poesses du Pere de la Rue, dans celles de Santeul, &c. Il y a de

plus quelques poesses Latines; car M. Corneille faisoit aussi très-bien des vers Latins. C'est en 1738 que

l'Abbé Granet recueillit ces Œuvres diverses, avec une Préface qui est utile, & un écrit du feu Pere de Tournemine, Jésuite, qui a pour titre.

nemine, Jésuite, qui a pour titre; Désense du grand Corneille. Ce petit écrit avoit déja paru sans nom d'Auteur dans les Mémoires de Trévoux

du mois de Mai 1717, sous le titre de Désense du grand Corneille contre le Commentateur des œuvres diverses de

M. Boileau Despréaux. Mais il est la moins ample d'un tiers que dans les Œuvres diverses de Corneille. Dans

l'édition de 1717, le Pere de Tournemine s'arrête uniquement à l'Apologie de Corneille. Dans l'édition de

1738, il prend de plus la défense de

plufieurs Anteurs censurés par notre Satyrique François, & se laisse aller contre lui à bien des vivacités qui n'ont pas été du goût de tous les Lecteurs.

PIERRE CORNEIL-1684.

> M. l'Abbé Granet auroit pu encore groffir fon Recueil, s'il avoit voulu y faire entrer ce nombre de vers que M. Corneille, suivant l'usage de fon tems, a adressés à divers Poëtes dramatiques, & à d'autres Auteurs, depais 1630 jusqu'en 1660, & qui ont été imprimés au commencement de leurs ouvrages, dont ils contiennent l'éloge. Mais ces vers faits ordinairement avec précipitation, lui ont paru froids & peu intéressans, & il n'a imprimé que deux ou trois piéces de ce genre, pour en faire connoître le caractere. S'il n'a pas remplacé cette omission par la traduction des deux premiers Livres de la Thébaide de Stace, que Corneille avoit faite aussi en vers, j'en ai dit la raison ailleurs; c'est que jusqu'à présent on ne connoît personne qui ait pu recouvrer un exemplaire de cette traduction.

On voit par les Lettres manuscride Chapel.du ac Juillet & tes de Chapelain, que M. Corneille du 25 Août avoit fait en Latin l'Epitaphe du

1642.

FRANÇOISE. R. P. Dom Jean Goulu, Religieux Feuillant, mort en 1629, qu'il en fit confidence à Chapelain, fon ami, & que Balzac, qui en ignoroit l'Auteur, fit des vers Latins contre cette Epitaphe. Je ne sçai pas fi c'est celle qu'on lit aux Feuillans, & que M. Piganiol de la Force a fait imprimer dans sa Description de Paris. Chapel'ain conseille à M. Corneille de ne point se plaindre des vers de Balzac. de peur de rompre avec lui une amitié dont l'un & l'autre se faisoient honneur. Ces Lettres de Chapelain, de même que quelques autres, montrent aussi que Corneille fréquentoit souvent M. le Chancelier Seguier, & l'Hôtel de Rambouillet, & qu'il y lisoit ses piéces dramatiques avant de les livrer au Théâtre. Il les communiquoit aussi à une Madame du Pont, femme d'un Maître des Comptes de Rouen, qu'il avoit connue long-tems avant son mariage, dans le tems que lui-même étudioit chez les Jésuites, & pour qui il avoit composé un nombre de piéces galantes qu'il n'a jamais voulu rendre publiques, quelques instances que lui ayent fait ses amis; qu'il brûla même

PIERRE CORNEIL-LE.

1684

Descript. der Par. t. 2. yr 379r

Lettres de Chapel. mf. du 16 Aoûr 1643, & du 8 Nov. 1652. Pierre Corneil-LX. 1684.

BIBLIOTHEQUE environ deux ans avant sa mort. On dit que cette Dame avoit beaucoup d'esprit, & qu'elle critiquoit fort judicieusement ce que notre Poëte lui montroit, enforte que Corneille a dit plusieurs sois, qu'il lui étoit redevable de plusieurs endroits de ses premieres piéces. C'est de cette Dame dont il parle dans son Excuse à Ariste, où il convient qu'il avoit pour elle un amour tendre & vit qu'il avoit long-tems conservé. Il la voyoit souvent sorsqu'il étoit à Rouen; & lorsqu'il ne pût plus l'aimer légitimement, il dit qu'il n'aima plus du tout.

Après beaucoup de vœux & de foumissions,

Un malheur rompt le cours de nos affections,

Mais toute mon amour en elle consomnée,

Je ne vois rien d'aimable après l'avoir aimée:

Aussi n'aimai-je plus, & nul objet vainqueur

N'a posséédé depuis ma voine nu mon cœur.

### ANNE DE LA VIGNE.

ANNE DE LA VIGNE. 1684.

La Normandie, qui a eu la gloire de produire le grand Corneille, & qui a toujours été si féconde en gens de mérite, a aussi donné la naissance

FRANÇOISE. Mademoiselle Anne de la Vigne, si onnue par la délicatesse de son esit, & par ses poesses Françoises. le étoit née à Vernon, petite Ville cette Province. Son pere, Michel e la Vigne, qui étoit de la même ille, fut un célébre Docteur en édecine, & se distingua austi par n éloquence. Il disoit plaisamment, our marquer la différence qu'il y voit entre sa fille & son fils, homme 'un esprit un peu borné : Quand j'ai uit ma fille, je pensois faire mon fils; page 368, 'quand j'ai fait mon fils, je pensois faire a fille. Ce fils épousa Madame de Vigne Villedo, dont il est fait men-Baill. t. 5. on parmi les Dames devenues illus- p. 458. es par leur érudition.

Pour Mademoiselle de la Vigne, lle demeura dans le célibat; & par on application continuelle aux sciens, & principalement à la poësse, le devint l'une des plus sçavantes des plus spirituelles filles de l'Eupe. Dès son enfance elle faisoit si sément des vers qu'il sembloit qu'elétoit alaitée par les Muses. Elle l'avoit pas moins de goût pour la Philosophie, surtout pour celle de Descartes, comme on le voit par la

ANNE DE LA VIGNE. 1684.

Supplem. de Mor, de

Vign. Marv. Mêlang. t. 1.

LA VIGNE. 1684. du P. Bouh.

pièce intitulée l'Ombre de Descartes, que la niéce de ce grand Philosophe lui adressa, & dans laquelle elle fait vers choisis ainsi parler son oncle:

P. 25 & fuiv.

Merveille de nos jours, jeune & belle Héroïne. Qui sous les doux appas d'une beauté divine. Cachez tant de vertu , d'esprit & de sçavoir ; Ne vous étonnez pas qu'un mort vous vienne voir. Je n'ai pu vous entendre estimer mes ouv:ages, · Et vous voir chaque jour en feuilleter les pages, Sans sentir en mon cœur tout ce qu'on peut · fentir, &c.

Mademoiselle de la Vigne répon-

dit à ces vers par d'autres aussi délicats, & dans lesquels elle ne montre pas moins de modestie que de finesse d'esprit. Son Ode intitulée, Monseigneur le Dauphin au Roi, est une piéce admirable. L'Auteur en reçut une juste récompense, & d'une maniére également galante & gracieuse. Peu de tems après que cette Ode eut été répandue, un inconnu lui en

voya une petite boëte de coco, of étoit une lyre d'or émaillée, avec des vers intitulés, Ode à Climene, où parlant à Mademoiselle de la Vigne, le Poëte inconnu dit entre

& fuiv.

Ibid. p. 41.

autres:

ng and by Google

ANNE DE LA VIGNE. 1684.

Tes vers ont ce tour auguste,
Ce tour qu'il faut pour les Rois,
Si beau, si grand, & si juste.
Ainsi chantoit autresois
Celui qui chanta d'Auguste
Les vertus & les exploits.
Tel en les voyant paroître,
Crut voir Malherbe renaître.

Reçoi done, belle héroïne,
Une Lyre qu'Apollon
Pour ce dessein te destine,
Souvent son illustre son
A sous une main divine
Chermé le sacré Vallon:
Trop heureuse qu'elle obtienne
De résonner sous la tienne.

Mademoiselle de la Vigne répondit à cette Ode par de fort belles 50. 51. 53. Stances, & un Madrigal ingénieux à Mademoiselle Dupré. Toutes ces piéces, de même que le Madrigal de Mademoiselle de Scudery à Climene, & une Réponse aussi en vers de Mademoiselle Dupré, sont rassemblées dans les Vers choises du P. Bouhours, Il y eut encore quelques autres piéces faites à la même occasion, qu'on trouve réunies dans un petit volume

Anne de La Vigne 1684. L'excellente Ode de Mademoiselle de la Vigne à Mademoiselle de Scudery, pour la congratuler sur le prix d'éloquence qu'elle remporta au jugement de l'Académie Françoise, n'a pas mérité de moindres louanges. M. Pélisson la sit imprimer, avec la Réponse de Mademoiselle de Scudery, à la sur de son Histoire de l'Académie Françoise, de l'édition de 1672. On connoît encore de Mademoiselle de la Vigne, des Stances fort estimées, qu'elle adressa M. le Dauphin, & une Réponse à une Relation de l'autre monde que M.

Vers choif.
p. 9. & œuv.
de Pavill. éd
de M. de S
Marc, p. 73
& 83.

Pavillon lui avoit envoyée. Cette Réponse est d'un naturel qui charme. Trop d'application causa beaucoup d'infirmités à Mademoiselle de la Vigne. Sur la fin de ses jours elle sur même attaquée de la pierre, & mourut à Paris à la sleur de son âge, en 1684. L'Académie des Ricovrati de Padoue l'avoit reçue dansson sein. Elle avoitsait, peu de tems avant sa mort, ces vers témoins de sa piété.

Vaine beauté, que voulez-vous de moi?

Quels sont vos droits, Iris, pour engager ma foi,
Ah!

#### FRANÇOISE. 169

Ah! fur mon cœur cessez de rien prétendre; Cessez de le faire souffrir : Le Ciel ne l'a pas fait si sensible & si tendre, Pour aimer ce qui doit périr.

ANNE DE LA VIGNE. 1684.

Ces vers avoient été précédés d'un Sonnet, intitulé, la Passion vaincue, qu'on lit aussi dans les Vers choisis du Pere Bouhours, fans nom d'Auteur, mais que M. Le Fort de la Moriniere donne sous le nom de Mademoiselle de la Vigne dans le tome denxiéme de sa Bibliothéque Poëtique.

## JACQUES CAREL DE SAINTE- ! GARDE.

Jacques Carel, Sieur de Sainte-Sainte-Garde, a composé plus de vers que Mademoiselle de la Vigne, mais il a donné moins de poësies. Son Poëme héroique, intitulé Childebrand, ou les Sarrasins chasses de France, n'a à la vérité que quatre chants ou livres, mais il devoit en avoir feize; & ce n'est que le mauvais accueil, fans doute, que l'on a fait aux quatre premiers, qui a empêché l'Auteur de mettre le reste au jour. On sçait, ce qu'en dit M. Despréaux, qui dans Tome XVIII.

GARDE. 1684.

JACQUES CAREL DE SAINTE GARDE. 1684. 170 BIBLIOTHEQUE fon Epître neuviéme le met ni deveau avec le Jonas de Jacques de Coras, & qui en blâme jusqu'au nom du Héros dans le troisiéme chant de fon Art poëtique:

La fable offre à l'esprit mille agrémens divers.
Là tous les noms heureux semblent nés pour les vers.
Ulysse, Agamemnon, Oreste, Idoménée,
Heléne, Ménélas, Pâris, Hector, Enée.
O le plaisant projet d'un Poète ignorant,
Qui de taut de Héros va choisir Childebrand!
D'un seul nom quelquesois le son dur & bizarre.
Rend un poème entier, ou burlesque ou bizarre.

Le nom de Childebrand n'est pas cependant inconnu dans notre histoire. De Serres, Dupleix, Mezerai disent qu'il sut envoyé par Charles Martel, son frere, au-devant des Sarrasins qui ravageoient la Guienne, & qu'il contribua beaucoup à leur désaite. On pourroit dire aussi, à l'occasion des deux derniers vers de M. Despréaux, que ce seroit pousser un peu loin la délicatesse, que de rebuter un poème qui seroit bon d'ailleurs, par la seule raison qu'il s'y trouveroit quelques noms propres, dont le son ne seroit pas agréable. Mais ce n'est pas aussi par cette

FRANÇOISE. 171 raison que le poeme de Childebrand a déplu, c'est par le fond même du poeme & par la versification. Une CAREL DE preuve, ce semble, de cette vérité, GARDE. c'est que le sieur de Sainte-Garde avant fait réimprimer son poëme en 1668, & y ayant substitué le nom de Charles Martel à celui de Childebrand, ce poëme n'en fut pas plus applaudi, & que depuis long-tems

personne ne s'avise de le lire.

Quelques années après cette nouvelle édition, le sieur de Sainte-Garde se voyant raillé sur le choix & fur le nom de son Héros, publia, pour se venger, un petit écrit sous le titre de Défense des beaux esprits de ce tems contre un satirique, & sous le nom de Lerac qui est l'anagramme de Carel. Mais ce petit écrit qui parut en 1675, & que l'Auteur dédia à MM. de l'Académie Françoise, ne le réconcilia pas avec le Public. On blâma les injures grossières que le Poëte y dit à M. Despréaux, & on rit des efforts qu'il y faisoit pour justifier fon choix par la conformité qu'il trouvoit entre le nom de Childebrand & celui d'Achille.

M. Charpentier dit dans le Car-Hij

JACQUES 1684.

JACQUES CAREL DE SAINTE-GARDE. 1684.

pentariana, p. 460 & 461, que Sainte-Garde lui écrivit une Lettre au sujet de ce poëme, où il lui avouoit que les Libraires craignoient si fort de l'exposer en vente, qu'il sembloit qu'on le leur eût défendu; » Voilà, » ajoûte-t-il, un aveu bien fincére -» de la part d'un Auteur: mais, con-» tinue-t-il, il ne me parle pas tou-» jours sur ce ton-là dans sa lettre. » Si notre langue, m'ajoûte-t-il, de-» voit être aussi durable que la Grecque, » ou que la Latine, j'espererois le destin » de Ménandre. Vous sçavez qu'on ne » reconnut qu'après sa mort ce que va-" loient ses ouvrages. " Voici, dit en-» core sur cela M. Charpentier, un » retour de tendresse d'Auteur pour » sa production. Je ne crois pas ce-» pendant, conclud-il, que person-» ne reconnoisse à présent dans le » poëme de Childebrand, rien qui » puisse faire regretter son Auteur. »

Le sieur de Sainte-Garde étoit de Rouen, Prêtre & Prédicateur. Dans le privilége qu'il obtint pour l'impression de son poëme, & qui est daté du mois d'Octobre 1666, il ajoûte à ses qualités celle de Conseiller & Aumônier du Roi. On voit

FRANCOISE.

par les lettres manuscrites de Chapelain, qu'il accompagna en Espagne George d'Aubusson de la Feuillade, alors Archevêque d'Embrun, GARDE. & depuis Evêque de Metz; lorsque ce Prélat fut envoyé en ce Royaume l'an 1661 en qualité d'Ambassadeur extraordinaire; & que ce fut à Madrid qu'il composa son Poëme. J'apprends des mêmes Lettres que M. de Sainte-Garde étoit ennemi, de même que Chapelain, de la Philosophie de Descartes, que l'un & l'autre trouvoient plus luisante que solide; que le premier composa contre la doctrine de ce Philosophe, principalement contre son système du monde, des Lettres que M. l'Abbé de la. Chambre fit imprimer à Paris en 1663, & dont Chapelain fait un trèsgrand éloge: Que son goût pour la Philosophie, & son opposition à celle de Descartes, lui firent entreprendre encore un Dialogue Latin, où iltraitoit des idées & des principes des choses, & que ce Dialogue s'est perdu entre les mains d'un Monsieur de Gueudreville à qui l'Auteur l'avoit confié. Au reste les Lettres que Chapelain écrivit à M. de Sainte-Garde, H iii

JACQUES

JACQUES CAREL DE SAINTE-CARDE. 1684.

174 BIBLIOTHEQUE à Madrid, au nombre de 14, depuis le 16 Février 1662 jusqu'au 26 No-vembre 1665, sont très-curieuses à cause des jugemens que Chapelain y porte de beaucoup d'Auteurs Espagnols, surtout des Poëtes de cette nation, & de plusieurs questions philosophiques qu'il y agite. M. de Sain-te-Garde sçavoit parfaitement la même langue, & l'écrivoit purement. Il revint en France au commencement de 1666, & l'on croit qu'il est mort en 1684. Il avoit donné en 1672 un petit poëme intitulé: Louis XIV. le plus noble de tous les Rois par ses Ancêtres: le plus sage de tous les Potentats par sa conduite : le plus admirable de tous les Conquérans par ses vicsoires: c'est un in-4°. de 16 pages. Je crois que son dernier ouvrage est celui qui parut en 1676 fous le titre de Réflexions Académiques sur les Orateurs & sur les Poëtes. C'est un petit in-12. dédié à M. du Bois, Seigneur de Baillet, Avocat Général en la Cour des Aydes, chez qui l'Auteur alloit passer quelquesois le tems des vacances; & c'est un fruit des entretiens qu'il avoit avec ce Magistrat. Il contient une comparaison du style

FRANÇOISE. de Ciceron avec celui de Sénéque, une traduction du traité de Sénèque de la Providence, avec des observations; la Défense d'Homére & de Virgile; & des Réflexions sur la versefication Françoise propre au Poëme héroique. Cet ouvrage prouve que l'Auteur sçavoit la langue Grecque, & qu'il avoit bien étudié Homére, quoiqu'il en eût si mal profité.

JACQUES GARDE. 1684.

### BALTHASAR HUIN.

Sans la Bibliothèque Lorraine du SAR HUIN. R.P. Dom Augustin Calmet, je n'autois eu aucune connoissance d'un au- Lorr. in-fot. tre Poëte qui mourut aussi en 1684. p. 519. Ce Poëte est Balthasar Huin, Confeiller à la Cour Souveraine de Lorraine & Barrois, & Intendant de la Duchesse Marie-Louise d'Apremont, feconde femme de Charles IV. II naquit à Nancy le 9 Février 1623, & mourut à Bruxelles le 21 Juin 1684. Il étoit fils de Nicolas Huin. Conseiller d'Etat, & Président du Conseil de l'Hôtel de Ville à Nancy.

Balthasar cultiva la poessie, pour laquelle cependant il n'avoit qu'un talent très-médiocre. L'Ode furtout Hiv

1684.

176 BIBLIOTHEQUE n'étoit pas son fait, si l'on en juge BALTHA- par celle où il célébre le retour de SAR HUIN. Charles IV. dans ses Etats, & que Dom Calmet a fair imprimer dans la Bibliothéque citée. Je n'ai point vu les autres pièces en vers que le même Poëte a laissées sur la victoire remportée à Nortlingue par le même Duc, Charles IV. sur celle de Poligny, la retraite de Cernay, le secours de Cambray, la sortie de Nancy du Duc Nicolas-François, & de la Princesse Claude son épouse. Il paroît par une Ode en vers alcaïques, rapportée aussi par Dom Calmet, que M. Huin faisoit mieux des vers Latins que des vers François; & ceux qui ont étudié la politique disent qu'il avoit encore plus de dispositions pour cette science que pour la poësie. Il en a donné, dit-on, des preuves dans ses Mémoires sur les propositions de la France pour la restitution de la Lorraine, dans ceux qu'il a écrits sur l'alternative des propositions de la France sur l'option faite par M. Canon le 31 Öctobre 1678, & sur une autre option saite par le même du 4 Novembre de la même année: enfin dans un Ecrit intitulé, Nullité du Traité fait à

FRANÇOISE. 177 Paris en 1662, par feu son Altesse de Lorraine. M. Huin étoit frere de Jean-Joseph Huin, qui est distingué par sa valeur, & qui sut créé par l'Empereur en 1707 Feld-Maréchal de toutes ses Armées & Conseiller de guerre.

BALTHA-SAR HUIN. 1685.

### DOM LOUIS-GABRIEL BROSSE.

Deux autres Bibliothécaires Bénédictins, Dom Bernard Pez, & Dom le Cerf de la Vieville, font pareillement mention d'un Poëte contemporain de M. Huin, d'ailleurs assezpeu connu. C'est de Dom Louis-Gabriel Brosse né à Auxerre en 1619, qui prit l'habit Religieux dans l'Abbaye de la Sainte Trinité de Vendôme, Ordre de Saint Benoît, de la Congrégation de Saint Maur, & y fit profession le 29 de Mars de l'an 1637, âgé de 18 ans. Ce Religieux aimoit l'entretien des Muses, & fit ses efforts pour leur plaire; mais il n'aima que celles qui étoient chastes; & comme la piété étoit l'ame de toutes ses occupations, il n'a travaillé que sur des sujets convenables à sons état & conformes à ses sentimens.

D. Louis-GABRIEL BROSSE. 1685.

Biblioth.
Mauriana,
p. 47.
Bibliot. des
Aut. de la
Congrég. de
S. Maur, p.

H.y.

D. Louis-GABRIEL BROSSE. 1685

Je n'ai vu de ses poësies que la vie de la très-illustre Vierge & Martyre sainte Marguerite, nouvelement mise en vers François: avec les riches Anagrammes tirées du nom de la Reine, sans changement d'aucune lettre, suivies de Sonnets, & d'une Ode Royale sur ces Anagrammes. Ce petit volume, dédié à la Reine, est de 1669. Mais Dom Brosse dit qu'il l'avoit tiré du Paradis sacré des Muses saintes, autre ouvrage en vers, qu'il avoit pareillement composé. Dom Le Cerf ne parle point de ce Recueil. Mais il cite la vie de sainte Marguerite; des Hymnes sur différens sujets, imprimés en 1650; les Tombeaux & Mausolées des Rois inhumés dans l'Eglise de Saint Denys, depuis le Roi Dagobert jusqu'à Louis XIII. Avec un àbrégé des choses les plus notables arrivées pendant leur regne, volume in-8°. qui parut en 1656; & le Triomphe de la Grace sur la nature en la vie de fainte Eufrosine, Vierge, & Patrone de l'Abbaye de faint Jean de Reaulieu-lez-Compiégne. C'est un in-4°. imprimé en 1672. Tous ces ouvrages font en vers François. Dom Brosse avoit déja donné en prose la

FRANCOISE.

vie de sainte Euphrosine, en 1649. Ce Bénédictin est mort en l'Abbave de Saint-Denys en France le premier jour d'Août de l'an 1685, âgé de 66 ans. M. du Pin ne l'a point oublié dans sa Table des Auteurs Ecclésiaftiques, ni M. l'Abbé Lebeuf dans le tome deuxième de ses Mémoires pour servir à l'Histoire Ecclésiastique & Civile d'Auxerre. M. Papillon dans sa Bibliothéque des Auteurs de Bourgogne, s'est de Bourg. p. contenté de copier Dom le Cerf.

D. Louis-GABRIEL BROSSE. 1685.

Biblioth.

## JEAN DE MAYRET.

Je ne ferai presque que copier à mon tour l'Histoire du Théâtre François dans une partie de ce que je vais dire de Jean de Mayret. La raifon de ce choix, c'est que les Auteurs de cette Histoire ne parlent eux-mêmes que d'après un Mémoire envoyé de Besançon, par M. de Mayret, Seigneur de Romain, & neveu du Poëte. J'ajouterai cependant ce que celui-ci dit de lui-même dans les préfaces de fes piéces de Théâtre; dans ses Epîtres dédicatoires, & dans ses poësies diverses.

Jean de Mayret tire fon origine Hvi

JEAN DE MAYRET. 1686.

JEAN DE MAYRET. 1686.

180 BIBLIOTHEQUE d'une ancienne famille noble, établie dans la ville d'Ormond, en Westphalie, & qui est une des dépendances de l'Electorat de Cologne. La Religion Protestante s'étant introduite dans le pays, Gabriel Mayret, bisayeul de notre Auteur, qui étoit avec raison attaché à celle de fes ancêtres, & qui craignoit la féduction ou la violence, abandonna sa patrie & ses biens, & se retira à Besançon, avec Jean de Mayret son fils unique, qui fut obligé de se mettre dans le négoce pour subsister. Ce Jean de Mayret mourut le 12 Novembre, laissant entr'autres enfans un fils de même nom & surnom que lui, qui avoit époufé Marie Clerget, Demoiselle de Troyes en Champagne, & qui eut pour fils celui dont il est ici question.

Presque tous ceux qui ont cru parler avec exactitude de Jean de Mayret, le sont naître en 1610, sondés sur ce que dans son Epître dédicatoire des Galanteries du Due d'Ossone, Comédie, qui est datée du 4 Janvier 1636, il dit » qu'il a commencé de si bonne » heure à faire parler de lui, qu'à sa » vingt-sixiéme année, il se trouvoit

FRANÇOISE. » le plus ancien de tous les Poëtes » dramatiques alors vivans, » d'où l'on a conclud qu'il avoit vingt-six ans lorsqu'il parloit ainsi en 1636, & que conséquemment il étoit né en 1610. Mais selon le Mémoire de sa famille, envoyé de Besançon, il étoit né le 4 Janvier 1604. Il commença ses études dans le lieu de sa naissance; mais la peste y ayant enlevé son pere & sa mere, il sut obligé de venir à Paris, & de les continuer au Collége des Grassins, d'où la contagion qui se fit pareillement sentir dans cette ville, & qui obligea de fermer les Colléges pour un tems, le contraignit encore de fortir.

On dit dans le Mémoire cité que Mairet profita de ces vacances forcées pour aller à Fontainebleau où la Cour étoit alors, & que ce fut dès ce tems-là qu'il trouva accès auprès du Duc de Montmorenci, grand Amiral de France, & Gouverneur du Languedoc. Mairet arrange autrement les faits, & selon ce qu'il rapporte, il dormoit encore dans la pous-sière & l'obscurité des écoles, lors qu'éveil-lé par le bruit que commençoit à faire fone. par ses poësies Antoine Brun, qui a

JEAN DE MAYRET. 1686.

dété depuis Procureur Général au Par-JEAN DE lement de Dole, l'audacieux desir de MAYRET.

1686.

MAYRET.

1686.

MAYRET.

1686.

MAYRET.

1686.

Porter ses pas sur les siens, lui persuada de changer, comme il sit, l'air de Besancon à celui de Paris, à l'âge de seize ans, par conséquent en 1620, tems auquel il donna sa premiere pièce, la Tragi-Comédie de Chrisèide & d'Arimond. Il ajoute: » Ce sut-là, » c'est-à-dire à Paris, où presque en

» arrivant, je rencontrai par une » heureuse témérité, la protection &

» la bienveillance du plus grand, du » plus magnifique, & du plus glo-

» rieux de tous les hommes de sa

» condition, que la France ait ja-» mais porté, si nous en ôtons les

» trois derniers mois de sa vie, avec

» laquelle toutes mes espérances ont

» fait naufrage.

Ce Seigneur, dont il fait un fi bel éloge, étoit Henri II. du nom, Duc de Montmorenci, qui fut décapité dans l'Hôtel de Ville de Toulouse le 30 Octobre 1632. Mayret plut en effet à ce Duc; & celui-ci voulut qu'il l'accompagnât dans son expédition contre M. le Duc de Soubise, chef du parti Huguenot, lequel profitant de la révolte de la Rochelle,

FRANÇOISE. tenoit la mer & les isles de Ré & d'Oleron. Mairet, quoique fort jeune, fit cette campagne, en qualité de Volontaire, & s'y distingua dans deux batailles, qui furent données dans l'espace de douze jours, l'une sur mer, & l'autre sur terre. M. de Montmorenci, à qui la victoire demeura, témoin de sa valeur, voulut fe l'attacher plus intimement, & dans cette vue, il le mit au nombre des Gentilshommes de sa Maison, avec une pension de 1500 livres, & bouche à Cour. » Ma Muse au berceau, » disoit Mayret en 1636, reçut de » ce Seigneur plus d'assistance & de » bienfaits dans la foiblesse de son » enfance, qu'elle n'ose espérer dé-» sormais de tous les autres dans la » vigueur de son adolescence. Il est » vrai, ajoute-t-il, parlant de lui & » des autres Poëtes fes contempo-"rains," qu'on nous fait au Louvre » des facrifices de louanges & de fu-» mées, comme si nous étions les » dieux de l'antiquité les plus déli-» cats, où nous aurions besoin qu'on » nous traitât plus grossiérement, & » qu'on nous offrît plutôt de bonnes » hécatombes de Poissy, avec une

JEAN DE: MAYRET. 1686. JEAN DI MAYRET. 1686. "large effusion de vin d'Arbois, de Beaune, & de Coindrieux. On nous amuse encore d'une certaine cou"ronne de laurier, qui ne pourroit nous servir tout au plus, quand elle seroit essective, ... qu'à la dé"coration d'un Jambon de Mayence en un festin. C'est en cette matié"re, comme en toute autre, que no"tre Martial François, le Président Maynard, a rencontré, ce me sem"ble, fort plaisamment, quand il a dit aux Muses, parlant du Poète coroté de notre gros ami Saint"Amant, "

Traitez-le plus utilement; Le Laurier n'est pas une étosse Dont il veuille un habillement.

Il convient cependant que M. le Duc de Longueville ne se contentoit pas d'honorer les gens de lettres, & surtout les Poëtes, mais qu'il étoit aussi attentif à pourvoir à leurs besoins; & il paroît qu'en effet Mairet en recut plusieurs gratifications. Il met encore M. le Comte de Belin au nombre de ses bienfaiteurs, & il dit qu'il lui sut attaché durant six années,

Ep. dédicat. bi

FRANCOLSE. c'est-à-dire jusqu'à la mort de ce Comte, que je mets au mois de No-vembre 1638, puisque Chapelain MAYRE dans une de ses lettres du 27 Novembre de cette année, tâche de le Chapelain. consoler sur la perte qu'il venoit d'en faire. Mairet suivoit le Comte au Mans, & dans les diverses terres qu'il possédoit, & que notre Poëte nomme autant de Parnasses. » Ce fut là, » dit-il, que je composai en dissérens, » tems, le Duc d'Ossone, la Virginie, » la Sophonisbe, la Cléopâtre, le Soly-" man, le Corfaire illustre, & le Roland. Il avoit dit ailleurs : » Je composai » ma Chriseide à seize ans, au sortir » de Philosophie; la Silvie suivit un » an après : je fis la Silvanire à vingt-" un an, le Duc d'Ossone à vingt-» trois, la Virginie à vingt-quatre, » Sophoniste à vingt-cinq, Marc-An-" toine, & Solyman, à vingt-six, ... » pendant que je m'instruisois à l'Hô-» tel du grand Henri de Montmoren-» ci, & dans la maison du seu Comte » de Belin, à la pratique du monde, » de la bienséance & de l'honneur... » Chez celui-ci, dit-il encore, je » mene une vie dont le repos n'est » troublé que par le souvenir d'une:

JEAN DE MAYRET. 1686.

» maîtresse: & depuis Silvanire, que » je composai sous les ombrages de » Chantilly, je dois le resse de mes » derniers ouvrages au soin que M. » de Belin a pris de me solliciter de » les saire.

Son séjour au Mans lui procura la connoissance de Charles de Beaumanoir Evêque de cette Ville, qu'il eut soin de cultiver, & après la mort du Comte de Belin, il passa encore quatre ou cinq mois chez Emeric-Marc de la Ferté, qui avoit succédé à M. de Beaumanoir mort le 21 Novembre 1637. Chapelain lui écrivit plufieurs lettres dans cet intervalle. Dans une du 25 Décembre de ladite année 1637, il lui mande qu'il avoit reçu pour bii du Cardinal de Richelieu une gratification de 600 livres, que lui & l'Abbé de Boisrobert lui avoient fait obtenir. Le Cardinal fit quelque chofe de plus, il le gratifia d'une pension de mille livres, apparemment à la follicitation de la Duchesse d'Aiguillon, puisque dans un Sonnet adressé à cette Dame, & qu'on lit après l'Epître dédicatoire de l'Illustre Corsaire, il lui dir :

C'est par votre saveur que l'invincible Armand,
D'un regard tout ensemble & propice & charmant,
A relevé l'espoir de ma bonne fortune.

JEAN DE MAYRET. 1686.

Il est vrai qu'il n'en jouit pas longtems. Mais la mort de ce Ministre ne dérangea point sa fortune; M. le Comte de Soissons & le Cardinal de la Valette l'en dédommagerent pendant leur vie. Marie-Félice des Ursins, veuve de Henri II. Duc de Montmorenci, & plusieurs autres personnes de considération, s'empresserent aussi de lui faire du bien.

Le sieur de Mayret s'étoit marié en 1648 à Paris avec Jeanne de Cordouan, dite de Courton, d'une ancienne Maison du bas Maine, & il se retira avec elle à Besancon. où elle mourut sans postérité le 21 Janvier 1658. Il avoit déja renoncé au Théâtre, & même depuis long-tems, sa Sidonie, Tragi-Comédie héroïque, la derniere de ses piéces, étant de 1637. Mais il n'avoit point négligé les liaisons & les connoissances qu'il s'étoit faites à la Cour. C'est ce qui fit que depuis son mariage, il fut chargé deux fois de ménager une sufpension d'armes avec la Province de

MAYRET. 1.686.

Franche-Comté. La premiere en 1649. JEAN DE Il eut l'honneur de signer un Traité à ce sujet au nom du Marquis de Caftel-Rodrigo, Gouverneur des Pays-Bas, du Gouverneur du Comté de Bourgogne, & du Parlement de Befançon, avec M. le Maréchal de Villeroy. En 1651 il entreprit avec succès une pareille négotiation. La Reine-mere Anne d'Autriche, alors Régente, fut si satisfaite de ses bons offices, que pour les reconnoître, & lui donner en même-tems des marques de l'estime dont elle l'honoroit, elle lui fit remettre par Madame la Comtesse de Brienne un présent de mille pistoles. Dans la suite il prit occasion de ces services rendus à la Province, pour travailler à rétablir fa familie dans la noblesse dont elle avoit joui autrefois, & il en obtint en effet des Lettres de l'Empereur Léopold, tant pour lui, que pour les enfans de son frere. Ces lettres datées du 18 Septembre 1668 sont fort honorables pour sa famille.

Depuis la mort de sa femme, il fit encore quelques voyages à Paris; mais enfin ayant fixé son séjour au lieu de sa naissance, il y mourut le

FRANCOISE. 31 Janvier 1686, âgé de 82 ans & 27 jours. Il laissa pour héritiers ses trois JEAN DE neveux, enfans du sieur Jacques-Antoine de Mayret son frere, vivans en 1716; l'aîné, Chanoine de la Cathédrale de Besançon; le second, Seigneur de Romain, Conseiller du Roi, premier Substitut de M. le Procureur Général du Parlement; & le troisiéme, Conseiller au Magistrat, Jurisdiction particuliere de la même ville.

1686.

A l'exception d'Athenais, Tragi-Comédie, qui est de 1635, j'ai déja nommé toutes les piéces de Théâtre de Jean de Mayret, qui sont au nombre de douze, & qu'il donna dans l'espace de dix sept années. On peut voir ce qui est dit de chacune dans d'Histoire du Théâtre François, tome IV. & suivans. Je dirai seulement, qu'il y a des beautés dans tous fes ouvrages, mais qu'elles sont offusquées par la multitude des défauts, & particuliérement par la négligence Not. de M. Lefevre de S. de fes vers, & la dureté de sa dic-MarcsurBoil. tion. Ce Poëte avoit certainement 1. 2. p. 51. un génie capable d'aller plus loin, mais il auroit fallu qu'il eût employé, ce qu'il ne fit pas, l'étude &

JEAN DE MAYRET. 1686. les réflexions à le mûrir. Il aimoit les pointes, & sa Sophonisbe n'en est pas exemte, quoique d'ailleurs écrite assez raisonnablement pour ce temslà.

Cette Tragédie dont le sieur des
Barreaux fait sans preuves honneur
au sameux Théophile, que Mayret
avoit en effet connu, eut un succès
étonnant dès qu'elle parut, & l'applaudissement qu'on lui donna dura
long-tems. On la représentoit encore
du tems de celle de Corneille, &
beaucoup la lui préséroient. La raison, selon M. de Saint Evremont,
pigent sur est que Mairet a tâché de rendre les

Differt. fur l'Alex. de Rac. Œuvr. de S. Evr. t. 2. p. 301.

est que Mairet a tâché de rendre les mœurs de ses personnages conformes à celles de son siècle, & qu'ainsi il a rencontré le goût des Dames, & le vrai esprit des gens de la Cour, au lieu que Corneille, qui a, dit-il, presque seul le bon goût de l'antiquité, a eu le malheur de ne pas plaire à notre siècle, pour être entré dans le génie des nations où il prenoit ses héros, & avoir conservé à la fille d'Asdrubal son véritable caractère. Corneille lui-même parle très-avantageusement de la Sophonisbe de Mairet. Depuis trente ans, dit-il, qu'il

FRANÇOISE. a fait admirer cette Tragédie sur notre Théâtre, elle y dure encore; & il ne faut point de marque plus convaincante de son mérite, que cette durée, qu'on peut nommer une ébauche, ou plutôt des arrhes de l'immortalité qu'elle assure à son illustre auteur; & il faut avouer, ajoute-t-il, qu'il y a des endroits inimitables, & qu'il seroit dangereux de retâter.

JEAN DE MAYRET.

1709.

3

Malgré ces éloges, un anonyme Nouv. Merc. qui a fait un examen sérieux de la So- mprime a phonisbe de Mayret, trouve que cette pièce est ridicule dans la conduite, intolérable dans les sentimens que le Poëte y prête à ses personnages, & mauvaise pour la diction.,, On ne , voit rien, dit-il, de grand ni de " noble dans ses héros, rien qui soit , capable d'inspirer sur leur malheur " cette tendre compassion, qui doit ,, être l'ame de la Tragédie. Syphax ,, est moins un grand Prince, qu'un "bon Campagnard; la Sophonisbe ,, de notre Poëte est une jeune effron-", tée, Massinissa est un étourdi; en ,, un mot tous les caractéres font pi-"tié. " Le Critique entre sur cela dans un détail, que l'on peut voir dans son écrit.

MAYRET.

1686.

La Silvie, Tragi-Comédie-Pastorale, est encore une des piéces de Mayret qui a fait le plus de bruit, & ceux qui n'y trouvent aujourd'hui aucun mérite, soit pour l'intrigue, foit pour l'arrangement, ni même pour les caractéres & la verfification, conviennent qu'elle eut en son tems toute la réputation que puisse jamais prétendre aucune pièce de Théâtre. Elle fut représentée avec un fuccès étonnant pendant quatre ans. Mais le Cid de Corneille ayant commencé à lui faire perdre fon luftre, la jalousie, vice trop ordinaire des gens de lettres, rendit ennemis Corneille & Mayret, d'amis qu'ils étoient auparavant. Le dernier s'étant déclaré contre le Cid, Corneille fit en vers son Excuse à Ariste, à laquelle il joignit contre Mayret un

Qu'il face mieux, ce jeune jouvencel, A qui le Cid donne tant de mortel, Que d'entasser injure sur injure, Rimer de rage une lourde imposture, Et se cacher ainsi qu'un criminel, &c.

Rondeau qui commence ainsi:

Mayret répondit par d'autres vers fatiriques FRANÇOISE.

satyriques sous le titre de l'Auteur du vrai Cid Espagnol a son Traducteur MAYRET. François, sur une Lettre en vers qu'il a fait imprimer, intitulée, Excuse à Arifte, &c. C'est un Espagnol qu'il fait parler, & a piéce est signée Don Balrazar de la Verdad. Je ne sçais pas pourquoi les Auteurs de l'Histoire du Théatre François, (T. 4. pag. 353.) donnent cette satyre au sieur Claveret. Il paroît certain qu'elle est de Mayret, & il ne l'est pas moins qu'elle est postérieure à l'Excuse à Ariste.

Parmi le grand nombre de Libelles qui parurent contre le Cid, celuici fut un de ceux qui chagrina le plus Corneille. Il fentit d'où le coup partoit, il fit la Réponse de \*\* sous le nom d'Ariste. C'est une brochure de 8 pages in-8. Mayret qui y est fort maltraité, y opposa une Epître familiere au sieur Corneille sur la Tragi-Comédie du Cid, avec une Responce à l'Amy du Cid sur ses invectives contre le sieur Claveret: c'est un écrit de 38 pages. La vivacité n'y manque point. Il tâche d'y justifier sa Silvie. « Pour cette » piéce, dit-il, que mon adversaire, mil. p. 7. & » ( c'étoit Corneille même ) nomme suiv. " les faillies d'un jeune écolier qui

Tome XVIII.

JEAN DE MAYRET. 1686. » craint encore le fouet, il ne sau-» roit nier, ni vous aussi, qu'elle » n'ait eu 4 ans durant toute la répu-» tation que puisse jamais prétendre » aucune pièce de Théâtre, je n'en » excepte pas même les vôtres. Elle » parut toutefois en un tems que cel-» les de M. Hardy n'étoient pas en-» core hors de faison, & que celles » de ces fameux écrivains, MM. de » Racan & Théophile, conservoient » encore dans les meilleurs esprits » cette puissante impression qu'elles » avoient justement donnée de leur » beauté, & cependant, je ne l'ai » point appellée ni mon chef-d'œu-» vre, ni mon ouvrage immortel.... » Néanmoins, si je ne craignois de " vous ennuyer, je dirois que la Sil-" vie de Mayret, & le Cid de Cor-" neille, ou de Guillen de Castro, " comme il vous plaira, font les " deux piéces de Théâtre, dont les " beautés apparentes & phantasti-" ques ont le plus abusé d'honnêtes " gens. Il est vrai que le Cid a quel-" que chose de plus décevant que la "Silvie, puisqu'il a pu tromper son " Auteur, même après 30 ans d'étu-" de. Il est vrai aussi d'autre côté,

FRANÇOISE. » que le charme de la Silvie a duré " plus longtems que celui du Cid, "veu qu'après 12 ou 13 impressions, MAYRET. " elle est encore aujourd'hui le Pas-"tor fido des Allemands, &c. " C'est ainsi que Mayret s'encensoit lui-même. On lui a encore attribué la Lettre a \*\* fous le nom d'Ariste; mais il la désavoue dans son Epître familiere, où il fait entendre qu'elle venoit d'une personne qui tenoit un rang confidérable en Normandie. On ne doute point qu'il ne soit l'Auteur d'un autre écrit de 37 pages in-4. intitule, Apologie pour M. Mayret contre les calomnies du sieur Corneille de Rouen: à la page 11. il se trouve une Lettre fignée de lui à M. de Scudéry, contenant sa généalogie: cette Lettre est datée de Belin le 30 Septembre 1637.

Mayret a fait encore d'autres Poësies que celles que j'ai citées. J'en ai vu deux petits Recueils, contenant des piéces diverses, l'un en 1629. à la suite de sa Silvie, imprimée cette année chez François Targa, l'autre en 1631, in-4, à la suite de la Sitvanire. On a dans le premier deux Odes au Duc de Montmorenci, la pre-

JEAN DE 1686.

MAYRET. 1686.

BIBLIOTHEQUE miere sur le combat naval où il désit JEAN DE les ennemis en 1625. la seconde sur la paix de 1626. plusieurs autres piéces sur quelques autres actions remarquables du même Seigneur de Montmorenci, ou adressées à Marie-Félice des Ursins sa femme, une en particulier sur la mort du Cardinal Aléxandre des Ursins, frere de ladite Dame, mort au mois d'Août 1626. n'ayant que 33 ans; une Ode sur l'Aurore, une à la Comtesse de Crusfol, & une encore au sieur Bazan, Chymiste connu, qui par ses remédes avoit contribué à tirer Mayret de deux maladies dangereuses; une, entre autres, dont il fut attaqué lors de la réduction de l'Isle de Ré en 1625.

> Après l'affiftance des Dieux, C'est toy qui rendis à mes yeux Les fruits de la clarté célefte, Lorsque les fossoyeurs de Ré Marquoient déja l'endroit funeste Où je devois être enterré.

La piéce qui m'a plu davantage dans ce Recueil, est celle qui est intitulée le Solitaire Courtisan. Les Réfrançoise. 197
flexions fensées & bien exprimées
dont cette pièce est remplie, la font
lire encore avec plaisir. Voici le portrait qu'il y fait de la Cour & des
Grands:

La Cour est une mer aux saisons plus seraines

Perside à ses nochers,

Où tous les Courcifans sont autant de Syrcines,
De bancs & de rochers,

Là les plus grands vaisseaux font les plus grands naufrages,

Même dedans le porr,

Et les plus assurés remettent leurs voyages

A la merci du sort.

Croy-moy, ceux que tu vois à la fuite du Prince Avec plus d'appareil,

Ne deviendront pas tous Gouverneurs de Province; Ou chefs de son Conseil.

Le fort de qui la Cour est le premier mobile,

D'un caprice outrageux

Careffera le fot, choquant le plus habile, Et le plus courageux.

Ne te pique donc plus d'une chose si vaine, Et ne sois pas honteux

De fortir d'un Dédale où la peine est certaine .

Et le repos douteux :

L iij

JEAN DE MAYRET. 1686. Où le vice gouverne, & ce qui plus irrite
Un esprit bien sensé,
Où le plus fortuné, sans égard du mérite,
Est le plus avancé.

Et puis quand un bonheur n'auroit point de limite.

En vain nous nous flattons,

Veu que si par hazard lui-même ne nous quitte,

Ensin nous le quittons.

L'impitoyable mort d'une rigueur commune,
Au milieu du plaisir,

Et même entre les bras de la bonne fortune, A droit de nous saist, &c.

Le second Recueil ne contient presque que des pièces que Mayret composa dans le tems qu'il étoit attaché à la maison de Montmorency, & sur-tout au service du Duc Henri II. Aussi dit-il que ce sont les fruits d'une plante que ce Seigneur a fait cultiver lui-même, & que si presque tous sui sont offerts, c'est qu'il n'y en a presque aucun qui n'ait été produit pour hui. La plupart de ces pièces en esset, sont comme autant de monumens des dissérentes actions mémorables de la vie de ce Seigneur,

FRANCOISE. & quelques-unes étoient déja dans le Recueil de 1629. Il y en a d'autres où le Poëte fait parler Madame de Montmorenci, sous le nom de Silvie, fur les dangers fréquens où la valeur de son mari exposoit ce qu'elle avoit de plus cher au monde. J'ai vû austr dans ce Recueil une longue piéce intitulée, le Pescheur, ou la Prophétie de Neptune sur la ruine de la Rochelle : ce Poëme est adressé au Roi. Il y a de plus des sonnets, des stances, quelques Poësies galantes, quelques Chanfons, &c. Je ne rapporterai que les stances où le Poëte témoigne sa reconnoissance à la ville de Dole en Franche-Comté, où il avoit demeuré à plusieurs reprises.

JEAN DE MAYRET. 1686.

Séjour des plus honnestes Dames,

Des plus nobles esprits, & des plus belles ames

Qu'éclaire l'œil de l'Univers,

Belle ville où préside un Parlement auguste,

Que le ressentiment est juste

Qui m'a sollicité de te donner ces vers!

Ce n'est pas que ma Muse pense

Avecque des chansons donner la récompense

Qu'elle doit à ton bon accueil:

Le but où seulement aspire mon étude,

C'est d'éviter l'ingratitude,

JEAN DE MAYRET. 1686. Qu'un bon cœur doit haïr autant que le cercueil. L'Aftre qui la terre visite

Voit-il quelque autre endroit où les gens de mérite-Soient mieux reçus & plus chéris?

Ou qui peut comme moi prendre part à tes charmes, Qui ne les quitte avecque larmes,

Et qui ne les préfere aux douceurs de Paris?

# CLAUDE - EMMANUEL LUIL-

CLAUDF-EMMANUEL LUILLIER, SUR.: OMMÉ CHAPELLE. 1686.

LIER, SURNOMME CHAPELLE.

Mayret, comme on vient de le voir, aimoit les Grands, & recherchoit leur protection, malgré les réflexions philosophiques qu'il fait sur cela dans sa pièce intitulée, le Solitaire Courtisan; au contraire le génie de Chapelle le portoit à l'indépendance, & lui faisoit préférer à tout le plaisir & la liberté.

On fait que le vrai nom de ce Poëte est Claude-Emmanuel Luillier, & qu'il n'a été surnommé Chapelle, que parce qu'il étoit né au village de la Chapelle, près de Paris, sur la route de S. Denys. Il étoit fils de François Luillier, Maître des Comptes à Paris, & Conseiller au Parle-

FRANCOISE. ment de Mets, & de Marie Chanut, qui le mit au monde en 1626. Son pere le fit légitimer en 1642. & mourut à Pise dix ans après. Ce Magistrat qui avoit beaucoup de fortune, étoit homme de mérite, & amateur de ceux qui se distinguoient par leur esprit. Il fut en grande relation avec MM. de Peiresc, Saumaise, Balzac, & autres; & ce fut à lui que Saumaife dédia ses Remarques sur les Amours de Clitophon & de Leucippe, d'Achille Tace. Comme il n'étoit pas moins ami du célébre Gassendi. & que ce Philosophe logea même dans fa propre maison dès 1624. cette liaifon fut d'abord très-utile à son fils Chapelle:

Gassendi qui avoit souvent occafion de le voir, soit chez son pere, soit au Collége des Jésuites, où le jeune homme faisoit ses études, voyant qu'il avoit de grandes dispositions pour les sciences, se chargea volontiers, lorsqu'il en sut tems, de lui enseigner la Philosophie, & il voulut bien admettre aux mêmes lecons Molière, depuis si connu par fes Comédies, & François Bernier, qui s'est acquis une grande réputa-

CLAUDE-EMMANUEL LUILLIER, SURNOMMÉ. CHAPELLE. 1686.

Vie de Gaffendi, p. 89. 90. Parn. France. p. 411. & fuiv.

tion par ses écrits philosophiques. Moliere & Chapelle se liérent dès-EMMANUEL lors d'une étroite amitié que le tems LUILLIER, ne put affoiblir.

CHAPELLE. 1686.

Le génie heureux & facile de Chapelle lui rendit en peu de tems familieres toutes les sciences auxquelles il voulut donner quelque application; il fit principalement beaucoup de progrès dans la Philosophie, dans la Poesse, & dans la connoissance des meilleurs Auteurs de l'Antiquité, Grecs & Latins. Mais il paroît qu'il ne tarda pas à sacrifier l'assiduité que demande l'étude pour y réussir, à l'amour de l'indépendance & de la liberté, & que plus sensible au plaisir qu'à la gloire, il préféra à tout ce qui pouvoit le contraindre, les douceurs d'une vie libre & nonchalante. Ses stances à M. Moreau, & sa lettre en prose au même, écrites de S. Lazareà l'âge de 20 ans, prouvent qu'il a été quelque tems dans cette maifon. Etoit-ce volontairement ou de force? S'il ne s'exprime pas, selon moi, affez clairement pour le décider, il me femble au moins qu'il infinue que cette retraite n'étoit pas de fon choix, puisqu'il dit que la desFRANCOTSE.

cription qu'il envoye de ce lieu à M. Moreau, il l'a composée pour l'exciter à compassion. Quoique son pere EMMANUEL l'aimât beaucoup, voyant qu'il étoit LUILLIER , peu attaché aux biens & aux richef- CHAPELLE, fes, & qu'il étoit d'ailleurs incapable de gouverner son bien, il se

contenta de lui laisser une pension viagere de huit mille livres.

Il y a lieu de croire que lorsqu'il partit pour l'Italie vers 1651, il l'emmena avec lui, ou même qu'il l'avoit fait partir dès 1650. Il est certain que Chapelle a fait ce voyage; il en parle dans quelques-unes de ses Poesies qui n'ont point été imprimées; il y infinue même que par une trop grande liberté d'esprit, il manqua de s'attirer l'attention, & peut-être aussi l'animadversion du Tribunal de l'Inquisition, & qu'il brula par cette raison diverses Poësies trop libres qui lui étoient échapées.

De retour en France, & content: du revenu que son pere lui avoit laissé, il suivit sans aucune gêne son penchant naturel, & se laissa entraîner à tous les plaisirs qui le flattoient. Mais comme il avoit beaucoup de goût, des connoissances peu com-

CLAUDE-

203

LUILLIER , 1686.

munes, & de grands agrémens dansl'esprit, il sut également recherché EMMANDEL par les Écrivains les plus distingués, & par les personnes du premier rang. Non feulement il étoit ami de Moliere, comme on l'a dit, il l'étoit encore de Racine & de Despréaux. Ces grands hommes le consultoient sur leurs Ouvrages, & ils suivoient volontiers ses décisions. On a même dit qu'il avoit beaucoup aidé Molieredans ses Comédies. Mais ce fait est nié dans le Bolwana. Il est bien vrai, dit M. de Losme de Monchenai, Auteur de ce Recueil, que dans la Comédie des Fácheux. Moliere étant pressé par le Roi, eut recours à Chapelle pour lui faire la scéne de Caritidés; mais on ajoute que Moliere la trouva si froide, qu'il n'en conserva pas un seul mot. Ces quatre amis s'assembloient plusieurs fois la semaine, dans un appartement que M. Despréaux avoit loué exprès ; ils y discouroient librement sur leurs Ouvrages, ou sur quelque point de Littérature, & l'on juge bien que l'érudition, les graces & les faillies d'esprit affaisonnoient ces entretiens, qui durérent ainsi quelque tems. La Fon-

FRANÇOISE. taine, Furetiere & quelques autres étoient aussi de leur société, & quel- CLAUDE-que sois ils se réunissoient chez un sa- EMMANUEL meux Traiteur, où ils faisoient alors SURNOMMÉ de fréquens repas, ou ailleurs. D'in-CHAPELLE. génieuses plaisanteries égayoient ces repas, & les fautes étoient févére- Mém. sur la vie de J.Rac. ment punies. Le Poëme de la Pucelle p. 74. 75. de Chapelain étoit sur une table, & on régloit le nombre de vers que devoit lire le coupable, sur la qualité de sa faute. Elle étoit fort grave, quand il étoit condamné à en lire 20 vers, & l'Arrêt qui condamnoit à lire la page entiere, étoit l'arrêt de mort.

Plusieurs traits de la Comédie des Plaideurs, dont Chapelle fournit sa part, furent le fruit de ces repas. Dans une autre occasion, M. Racine parlant de sa Tragédie de Bérénice, & voyant que Chapelle ne la louoit ni ne la critiquoit, pendant que Despréaux & les autres disoient librement leurs avis, le pressa vivement de se déclarer. Avouez-moi en ami, lui dit-il , votre sentiment. Que pensezvous de Bérénice? Ce que j'en pense? répondit Chapelle, Marion pleure, Marion crie, Marion veut qu'on la marie. Cette faillie, qui a été attribuée mal-

Ibid. p. 954.

CLAUDE- à Propos à d'autres, fit quelque peine CLAUDE- à Racine, sans lui rien faire perdre EMMANUEL de la consiance qu'il avoit en son LUILLIER, ami

SURNOMMÉ ami.

CHAPELLE. Celui-ci étoit auffi avec Moliere,

Despréaux & quelques autres de ce
fameux souper fait à Auteuil, qui se
termina par un événement, lequel

Hid. p. 149.

termina par un événement, lequel quoique peu croyable, est très-véritable. Le vin ayant jetté tous les convives dans la morale la plus férieuse, leurs réflexions sur les miseres de la vie, & sur cette maxime des anciens, que le premier bonheur est de ne point naître, & le second de mourir promptement, leur fit prendre l'extravagante résolution d'aller sur le champ se jetter dans la riviere. Ils y alloient, & elle n'étoit pas loin. Encore quelques instans, & la folie étoit consommée. Mais Moliere leur ayant représenté qu'une si belle action ne devoit pas être ensevelie dans les ténébres, & qu'elle méritoit d'être faite en plein jour, ils s'arrêterent, & se dirent en se regardant les uns les autres: Il a raison; à quoi Chapelle ajouta: Oui, Messieurs, ne nous noyons que demain matin : & en attendant, allons boire le vin qui nous reste. On sent bien que le:

FRANÇOISE. jour suivant changea leurs idées.

Cette passion pour le vin étoit dominante chez Chapelle, & ses amis EMMANUEL lui en faisoient de continuelles réprisurnommé mandes, qui étoient toujours inuti- CHAPILLE. les. M. Despréaux le rencontrant un jour dans la rue, lui en voulut par-Ier. Chapelle lui répondit : J'ai réfolu de m'en corriger; je sens la vérité de vos raisons: pour achever de me persuader, entrons ici, vous me parlerez plus à votre aise. Il le fit entrer dans un Cabaret, & demanda une bouteille qui fut fuivie d'une autre. Despréaux en s'animant dans fon discours contre la pasfion du vin, buvoit avec lui, jusqu'à ce qu'enfin le Prédicateur & le nouveau Converti s'enyvrérent.

J'ai dit que les personnes du premier rang ne recherchoient pasmoins que les plus beaux esprits la compagnie & même l'amitié de Chapelle. On compte parmi ces personnes le grand Condé, les Ducs de Vendôme & de Sully, les Marquisde Vardes & d'Effiat, la Duchesse de Bouillon, le Duc de Nevers, & plufieurs autres Seigneurs. Chapelle auroit pu tirer de grands avantages de cette société, & il y en eut plusieurs,

1686.

Ibid, p. 53.

CHAPELLE. 1686.

Parn. Franç. P. 416.

qui lui propoférent des emplois diftingués, des places lucratives & honorables. Mais il refusa tout, par ? l'appréhension de donner atteinte à sa liberté, & qu'on ne le tirât de cette vie sans contrainte, dont il fai-Tit. du Till. foit son capital. Entre divers exemples qu'on pourroit en rapporter, en voici un qui paroît fingulier.

Henri-Albert, Duc de Brissac, voulant aller paffer quelque tems dans fes terres en Anjou, & y avoir une compagnie qui lui fût agréable, pria Chapelle d'être de la partie. La proposition ne lui plut pas, plusieurs de ses amis le blâmérent de son indifférence, & lui firent tant d'instances qu'il se rendit enfin. Le Duc très-satisfait partit avec joie : le quatriéme jour on arriva à Angers; Chapelle, du consentement du Duc, alla dîner chez un Chanoine qu'il avoit connu autrefois à Paris; il en fut bien reçu, & l'on tint table jusqu'à la nuit. Le lendemain, le Duc étant prêt de continuer son voyage, Chapelle lui dit qu'il ne pouvoit le suivre, parce qu'il avoit lu dans un vieux Plutarque qu'il avoit trouvé la veille chez fon Chanoine, que

FRANÇOISE.

209 qui suit les Grands, serf devient. Le Duc lui protesta en vain qu'il ne le CLAUDEregardoit que comme son ami, & EMMANUEL qu'il seroit absolument le maître chez lui; il n'en put tirer d'autre réponse, CHAPELLE. finon que la maxime qu'il venoit d'alléguerétoit de Plutarque, & que cet Ecrivain parloit juste & avoit raison; il quitta ainsi M. de Brissac, & revint à Paris. Il avoit eu quelque tems un appartement dans l'Hôtel de M. Pelletier de Souzy, qui avoit beaucoup de goût & d'esprit, & il alloit quand il lui plaifoit au Château de Chilly, appartenant alors à M. le Marquis d'Effiat, & il y restoit autant qu'il le vouloit. Mais tout cela le touchoit assez peu, & il aima mieux faire bâtir à Chilly même une petite maison pour y suivre son propre goût avec encore plus de liberté. Quand il n'étoit point seul, il se plaifoit à vivre avec ses égaux, & même quelquefois avec des gens fort audessous de lui, pourvû qu'il leur trouvât un air aifé & naturel, & quelque justesse de raisonnement, selon leur état. Alors il oublioit les premieres personnes même de la Cour, & les paroles qu'il leur avoit données de

ETO BIBLIOTHEQUE

CLAUDE-EMMANUEL LUILLIER, SURNOMMÉ CHAPELLE, 1686. se trouver avec elles à quelque partie de plaisir on de table. En voici un trait, que M. Titon du Tillet rapporte dans son Parnasse François.

Chapelle étant à Fontainebleau, le grand Prince de Condé l'invita à fouper, & lui marqua le jour. Chapelle promit de se rendre à cette honorable invitation: mais le jour même où il devoit se trouver chez le Prince, étant allé se promener du côté du Mail, il s'arrêta à voir jouer à la boulle quelques Maîtres d'Hôtel & Officiers de Seigneurs de la Cour. L'attention qu'il prétoit à leur jeu fut remarquée; on le pria de juger d'un coup qui étoit sujet à contestation; il décida le différend, & la partie étant finie, les joueurs l'invitérent de venir manger sa part de dix écus qu'il y avoit de gain destiné à un souper dans un tel cabaret. Il accepta l'offre, & resta 7 à 8 heures à table, au grand contentement de toute la compagnie, qui ne pouvoit se lasser de l'entendre. Il ne se ressouvint que le lendemain de la parole qu'il avoit donnée au Prince; M. de Condé lui fit quelques reproches, Chapelle pour toute excuse conta son aventure &

FRANÇOISE.

termina ainsi son récit : En vérité. Monseigneur, c'étoient de bonnes gens & bien aisés à vivre, que ceux qui m'ont

donné ce souper.

Il ne parloit pas toujours d'un ton CHAPELLE. si modéré, même en présence des Grands. Un jour qu'il étoit à table chez un de ses amis à Paris, un Seigneur qui revenoit de la Cour, arriva au milieu du repas, & prit brufquement sa place auprès de Chapelle, qu'il serroit un peu. Ce Seigneur après avoir débité quelques nouvelles, s'avisa de parler des Poëtes qui avoient, dit-il, la hardiesse de faire des chansons contre des personnes decondition, & ajouta, que s'il les connoissoit, il leur donneroit volontiers 20 coups de canne. Chapelle impatienté de ses discours, & de n'être pas à son aise à table, se leve, & dit au Seigneur en présentant le dos; frappe, & va-s-en. Celui-ci étonné du ton dont Chapelle avoit prononcé ces paroles, en fentit la force, lui fit beaucoup d'honnêtetés, & le pressa moins. Une autre fois dînant en nombreuse compagnie chez Marquis de Marsilly, dont le Page pour tout domestique servoit àboire,

CLAUDE-EMMANUEL noit pas aussi souvent qu'il le souhai-LUILLIER, toit, Eh! je vous prie, dit-il, Mar-SURNOMMÉ quis, donnez-nous la monnoie de votre

1686. Ibid. p. 415.

Le célébre Comédien Baron disoit que si Chapelle avoit quelquefois de ces brusqueries originales, il avoit aussi le rare talent de dire à chacun fes défauts d'une maniere si agréable & si plaisante, que loin que personne s'en fâchât, il s'attiroit souvent des remercimens de ceux qu'il corrigeoit en les divertissant. Il alloit quelquefois fouper chez Mlle Chouars, fille de condition, qui avoit du mérite, & quelque érudition. Quoique déja avancée en âge, il avoit pris de l'inclination pour elle, & sa tendresse s'augmentant dans le vin, il lui proposoit quelquesois de l'épouser. Mais cette Demoifelle, qui étoit très-fage, & qui connoissoit Chapelle, le détournoit en riant de cette idée. Sa Femme de chambre étant entrée un foir après un long souper dans la salle où l'on avoit mangé, & trouvant sa maîtresse en pleurs, & Chapelte extrêmement triste, & ne pouvant deviner la cause de cette mutuelle

FRANÇOISE. fituation, la demanda avec vivacité. Chapelle lui répondit : qu'ils pleuroient la mort du Poëte Pindare, que les Médecins avoient tué par des remédes contraires à son état; & sur Chapelle. cela il recommença à entrer dans le détail des belles qualités de Pindare & de ses grands talens, & à vanter la force de son tempérament, qu'on avoit détruit par des remédes qui ne lui convenoient point. Il dit tout cela avec cette éloquence naturelle, fim-

ple & féduisante, qui charmoit & qui persuadoit facilement; & il le dit d'un air si touché, que la bonne Femme de chambre, qui ignoroit assurément que Pindare étoit un mort de plus de deux mille ans, s'intéressa pareillement à son sort, & joignit ses

i686.

larmes à celles de sa Maîtresse. On comprend bien qu'un homme de ce caractere avoit un grand éloignement pour les procès; aussi les évita-t-il avec soin, aimant mieux, dit-on, céder ce qu'on lui demandoit plutôt que de contester. deux fœurs de son pere lui ayant sufcité quelque sujet de querelle, il ne s'en vengea que par ce sonnet qu'il adressa à son ami M. Moreau, & 214 BIBLIOTHEQUE qui est peut-être de sa premiere jeunesse.

Emmanuel Luillier, surnommé Chapelle. 1686.

Oui, Moreau, ma façon de vivre Est de voir peu d'honnêtes gens, Et prier Dieu qu'il me délivre Sur-tout de Messieurs mes parens.

Ce que j'ai sousser avec eux, Surpasse même la sousserance, De celui qui pour sa constance, Dans l'Ecriture est si fameux.

Hélas! ce sage misérable N'eut jamais affaire qu'au diable Qui le mit nud sur le sumier.

Pour voir sa patience entiere, Il falloit que Job eût affaire Aux deux sœurs de M. Luillier.

Chapelle passa une partie des dernieres années de sa vie dans sa maison de Chilly; mais il mourut à Paris au mois de Septembre 1686, âgé d'environ 70 ans.

Préf. du Rec. de la Monn.

Quoiqu'il fût naturellement paresseux, il n'a pas laissé que de nous donner d'excellentes preuves de la beauté & de la délicatesse de son esprit dans quelques piéces en vers & en prose qui nous sont restées de lui. Il avoit sur-tout un talent particulier FRANÇOISE. 215 à faire des vers d'un tour aisé & naturel, témoin ceux-ci qu'il sit sur le champ.

CLAUDE-EMMANUEL LUILLIER, SURNOMMÉ CHAPELLE

Fout bon habitant du Marais, Fait des vers qui ne coutent guère. Pour moi c'est ainst que j'en fais, Et si je les voulois mieux faire, Je les ferois bien plus mauvais.

L'amour & le vin étoient son Apollon, comme M. de Voltaire le lui fait dire dans sa lettre à l'Abbé de Chaulieu. C'étoit eux qui l'inspiroient, selon le même,

> Pour chanter toujours sur sa Lire Ces vers aisés, ces vers coulans, De la nature heureux enfans, Où l'Art ne trouve rien à dire.

Emporté par le feu de son génie, il se mettoit quelquesois au-dessus des régles. Mais les beautés vives & originales, tant de ses vers que de sa prose, obtiennent aisément grace pour ces petites négligences, qui d'ailleurs ne sont pas fréquentes. Il excelloit en particulier à composer des vers sur des rimes redoublées, c'est-à-dire, sur deux seules rimes, l'une masculine, l'autre séminine

dans chaque stance, genre de Poesie de CLAUDE- également difficile & harmonieuse, où l'on doit le regarder comme un excellent modéle. Les vers de cette CHAPELLE, espéce qu'il sit à la louange du Roi, qui partoit pour l'Armée, lui valuPoesses de cette Chap. p. 87.

Tout le monde connoît son ingénieux Voyage en prose & en vers, qui avec son nom porte aussi celui de François le Coigneux de Bachaumont, son ami, qui n'y a, dit-on, eu que très-peu ou point de part. M. Despréaux parlant de cet écrit, dissoit que c'étoit une piéce excellente, & M. de Voltaire, dans sa lettre en prose & en vers à l'Abbé de Chaulieu, le caractérise ainsi:

Chapelle vint; à fon approche Je sentis un transport soudain; Car il avoit sa lire en main, Et son Gassendi dans sa poche: Il s'appuyoit sur Bachaumont, Qui lui servoit de compagnon Dans le récit de ce voyage, Qui du plus charmant badinage Fut la plus charmante leçon.

C'est en esset un ches-d'œuvre dans ce genre d'écrire, & toutes les personnes

FRANÇOISE. fonnes d'esprit & de bon goût ne le considérent pas autrement. Ce voyage si agréablement décrit étoit réel EMMANUEL en soi. Mais en quelle année fut-il sur nommé fait? l'Auteur ne le dit point. On CHAPELLE. croit que ce fut en 1655; & cette conjecture est fondée sur ce que nos voyageurs étant à Blois, demanderent des nouvelles de la mort de M. de Chauvigny, Baron de Blot, qui étoit attaché à Gaston Duc d'Orléans, comme d'un fait tout récent. Or felon la Gazette, ou la Muse hiftorique de Loret, (livre 6. lettre 11.) ce Baron si connu par ses chanfons fatyriques, & par d'autres poësies, dont la très-grande partie n'a point été imprimée, & ne pourroit l'être décemment, mourut à Blois vers le mois de Mars 1655. Loret en parle en effet ainsi dans la Gazette du 13 dudit mois:

CLAUDE-1686.

Blot, ferviteur dudit Gafton, A senti l'effort de Cloton, Qui par un procédé barbare , N'épargne non plus l'homme rare, Que le moindre lourdaut, qui n'est. Le plus fouvent, qu'un gros benêt. Je ne sçais s'il est dans la gloire, Dans les Limbes ou dans le Purgatoire,

Tome XVIII.

CLAUDE-EMMANUEL LUILLIER, SURNOMMÉ CHAPELLE, 1686. (Il vaut mieux juger bien que mal):
Mais si pour être jovial,
D'un cœur généreux, fetme & brave,
D'une humeur libre & non esclave,
De bon sens & d'esprit pointu,
Et faire des vers impromptu,
On acquiert un rang honorable
Dans le Royaume perdurable;
Je vois bien des gens aujourd'hui,
Qui seroient au-dessous de lui.

Je n'ai point parlé de ce Chansonnier, parce que, comme je viens de le dire, il n'y a presque rien de lui qui soit imprimé, & que le peu que j'en ai vu manuscrit ne mérite, selon moi, que d'être enseveli dans les ténébres. Le Cardinal Mazarin, fatigué de ses chansons, l'avoit attiré à son parti, ce qui le fit renvoyer par Gafton de France qu'il chansonna à son tour dans des termes indécens; mais n'étant pas payé de la pension dont le Cardinal lui avoit donné le brevet, il recommença à lancer contre lui ses chansons satyriques, & rentra dans les bonnes graces de Mon-SIEUR.

Je reviens au voyage de Chapelle. On en a fait un grand nombre d'éditions; dès 1667, on lui donna place dans let. 1. du Recueil de quelques piéces nouvelles & Galantes, tant en prose qu'en vers, qui parut cette année intie dans le tome 2. des Lettres diverses qu'il prit soin de recueillir & de publier. Dans une autre édition de ce voyage, l'Editeur ou le Libraire s'étant avisé de joindre à ce voyage les Amours de Catulle, de M. de la Chapelle de l'Académie Françoise, l'Abbé de Chaulieu sit cette Epigramme:

CLAUDE-EMMANUIL LUILLIFR, SURNOMMÉ CHAPELLE 1686. Lettres de Richel, t. 2. p. 276.

Lecteur, sans vouloir t'expliquer,
Dans cette édition nouvelle,
Ce qui pourroit t'alembiquer
Entre Chapelle & La Chapelle,
Lis leurs vers, & dans le moment
Tu verras que celui qui si maussadement
Fit parler Catulle & Lesbie,
N'est pas cet aimable génie,
Qui sit ce voyage charmant,
Mais quelqu'un de l'Académie.

Le seul reproche que l'on ait sait à l'Auteur de ce voyage, c'est que son génie satyrique & badin l'a quelquefois emporté trop loin. Ce qu'il y dit de d'Assoucy en est un exemple. Celui-ci en sut vivement piqué, & je

CLAUDE! EMMANUEL CHAPELLE. 1686.

ne crois pas qu'il eût tort. Mais il répondit lui-même avec trop d'aigreur, foit dans ses Aventures, soit dans ses Poësies, & en particulier dans cette ample Apologie en profe & en vers, qu'il fit à Rome en 1665, qu'il adressa à Chapelle même, & qui fait partie du 2. volume de ses Aventures. On peut voir ce que j'en ai dit ci-devant en parlant de d'Assoucy. Celui-ci reproche, avec raison, ce semble, à Chapelle de ce qu'après avoir composé en divers tems des vers à son honneur, il l'avoit si cruellement maltraité dans son voyage, & surtout de ce qu'il y avoit autorisé, autant qu'il étoit en lui, des calomnies dont il lui eût été aisé de connoître la fausfeté, & des faits deshonorans qui n'avoient point de réalité.

Je ne connois au reste de vers faits par Chapelle à la louange de d'Affoucy que ceux qu'il composa pour son portrait, & qui ressemblent encore plus à une ironie qu'à un éloge férieux, & une courte Epître en vers, que d'Assoucy a fait imprimer à la tête de ses Poësies & Lettres, & qui est en effet toute à la louange de ce-

lui à qui elle est adressée.

### FRANÇOISE.

Quoique Chapelle ne soit guéres connu comme Auteur, que par son voyage, on lit encore avec quelque plaisir ses autres poësies, malgré la critique qu'en faisoit M. Despréaux, CHAPELLE. qui, au rapport de l'Auteur du Bolæana, les trouvoit informes, négligées, & tombant souvent dans le bas, témoin, ajoute-t-on, ses Stances sur une éclipse, où il finit par ce quolibet, Gare le pot au noir, & fait venir comme par machines, Juste-Lipse, afin de trouver une rime à éclipse. Ces diverses poësses de Chapelle sont, outre celles que j'ai déja citées, l'Ode à Carre, une Lettre écrite de la Campagne à M. de Moliere, une autre au Marquis de Jonsac, des vers contre l'usage des rideaux, une Lettre à sa Maîtresse en lui envoyant un pâte, une autre à MM. de Nantouillet & de Sercelles, & une Epigramme de deux vers à Philis. On lui doit de plus quelques Rondeaux contre Benserade, dont je parlerai à l'article de celuici, trois Epîtres au Duc de Nevers, sur deux rimes, imprimées dans le tome 2. de l'édition des Œuvres de l'Abbé de Chaulieu, faite en 1750; & l'on assûre que plusieurs personnes K iii

1686.

CLAUDE-EMMANUEL LUILLIER, SURNOMMÉ CHAPELLE.

conservent encore du même quelques Chansons Bachiques & Galantes, où il y a, dit-on, beaucoup de délicatesse. Je ne doute point que Chapelle n'ait réussi dans ce genre de Poësse; & c'est peut-être par là principalement que l'Abbé de Chaulieu l'estimoit, qu'il parle de lui comme de son Maître, & qu'il le place au milieu de Catulle, d'Oxide, & de quelques autres Poëtes qui ont eu le malheureux talent de bien traiter des sujets qui ne plaisent qu'aux voluptueux.

Chapelle au milieu d'eux, ce Maître qui m'apprit Au son harmonieux des rimes redoublées, L'art de charmer l'oreille & d'amuser l'esprit l'ar la diversité de cent nobles pensées.

Œuvres de Et ailleurs: Chaul. édit. de 1750.t. 2. Chapelle par ma

At ailleurs:

Chapelle par malheur rencontré dans Anet, S'en vint infecter ma jeunesse

De ce poison fatal qui coule du Permesse, Et cache le mal qu'il nous fait,

En plongeant l'amour propre en une douce yvresse.

Cet esprit délicat, comme moi libertin,

Entre le tabac & le vin,
M'apprit sans rabot & sans lime
L'art d'attraper facilement,
Sans être esclave de la rime,
Ce tour aisé, cet enjouement,
Qui seul peut faire le sublime.

## FRANÇOIS DE BEAUVILLIERS. DUC DE SAINT AIGNAN.

FRANÇOIS . 1687.

M. Titon du Tillet dit en parlant AIGNAN. de Chapelle, dont on vient de lire l'article, qu'on a de lui une Epître à François de Beauvilliers, Duc de Saint Aignan: je ne la connois pas. J'en ai vu une du Pere Le Moine . Jésuite, qui nomme ce Seigneur,

Tit. du Till. Parn. Fr. page 418. Lettre 17. du Pere Le Moine.

Honneur de la Cour de ce tems, Modéle des braves galans, Ami de Mars & de Minerve.

C'est qu'en esset ce Seigneur s'est également distingué dans les armes & dans les Lettres. Ses titres de Pair de France, de Chevalier des Ordres du Roi, de premier Gentilhomme de fa Chambre, de Lieutenant Général de ses Armées, & de Gouverneur du Havre de Grace, ne furent point un obstacle à la familiarité qu'il voulut contracter avec les Muses, ni à la Cour qu'il leur fit presque toute fa vie. Peu de gens, même dans le grand loisir d'une vie privée, ont l'Acad. Fr. plus marqué de goût que lui pour & suiv.

Histoire de

les Arts qui vont à orner l'esprit. François "Mais en s'attachant à ce que les DE BEAU-» Muses ont de fleuri, dit M. l'Abbé VILLIERS » d'Olivet, il eut grand soin aussi de . DUC DE S. » ne pas toucher à ce qu'elles peu-

AIGNAN. » vent avoir d'épineux. Il ne rem-. 1687. » porta de leur commerce que ce qui

Parn. Fr. » pouvoit contribuer à répandre dans P. 419, 420. » sa maniere de penser, d'agir, &

» d'écrire, cette galanterie fine & » ingénieuse, qui est comme la sleur

» de la politesse ».

Jaloux des titres qui décorent un homme de Lettres, il fouhaita d'entrer dans l'Académie Françoise, & il y fut reçu le 8 Juillet 1663. Il accepta une pareille place dans celle des Ricovrati de Padone, & dans une Académie de Physique qui se forma en 1662. à Caen, sous les auspices Huet, Com. de M. Huet, depuis Evêque d'Avrande ches. Il demanda lui-même à M. Huet reb. ad eum d'être un des membres de cette nouvelle Société, & il le demanda avec instance. En 1669, il procura l'établissement de l'Académie d'Arles, qui a cela de singulier, qu'elle ne doit être composée que de Gentilshommes. Il fit plus. Car sçachant que dans la ville de Caën, on couronne

P. 229.

FRANÇOISE. tous les ans une pièce de Poësse à l'honneur de la fainte Vierge, il François concourut pour le prix en 1667, dans DE BEAUla vue de ranimer ces sortes d'exer-villiers, cices, & de leur attirer un nouvel AIGNAN. éclat, en faisant voir qu'un Seigneur de son rang étoit frappé de la gloire qu'on y acquiert. Il fut victorieux, & tous les Poëtes de Normandie applaudirent à son triomphe, ceux mêmes qui avoient été ses rivaux sans le sçavoir, & il y eut la même année un volume de piéces publiées à fa louange, tant en Latin qu'en François. Il étoit en relation avec les plus beaux esprits & les plus polis du Royaume, Scarron, Voiture, Corneille, Racine, & beaucoup d'autres; & la plûpart l'ont célébré par leurs écrits. Madame des Houlieres lui adressa plusieurs de ses Poësies; M. de Grille d'Estoublon, Marquis de Robias, lui a dédié ses Lettres écrites pendant son voyage d'Italie en 1669; combien d'autres lui ont rendu le même hommage! Le Sieur Guyonnet de Vertron en parle dans ces termes:

Il eft : illuftre Duc , d'heurcufes deffinées , Tu mérites l'estime & la faveur des Rois : K- u FRANÇOIS
DE BEAUVILLIERS,
DUC DE S.
AIGNAN.

1.687:

Paris, Arles, Padoue ont de toi fait un choix; Et tes jours sont autant de brillantes journées.

L'Abbé de Marolles, dans son Dénombrement d'Auteurs, lui attribue une pièce de Théâtre intitulée Bradamante, & M. l'Abbé d'Olivet dit qu'il y eut en effet une Tragi-Comédie sous ce titre, imprimée sans nom d'Auteur en 1637. Les Ecrivains de l'Histoire du Théâtre François ne la nomment point; ils ne parlent que de la Tragi-Comédie de Bradamante, du Sieur de la Calprenéde, qui est

de 1636.

Lorsqu'en sa qualité de premier Gentilhomme de Sa Majesté, c'étoit, à M. de Saint Aignan à diriger quelque Fête, Spectacle, Ballet, Carronsel , &c. à peine avoit-il reçu les ordres immédiats du Roi, que dans un moment il concevoit l'idée d'un Spectacle magnisque, il en traçoit le plan, il composoit une partie des récits; & quand Sa Majeste distribuoit les personnages, elle lui permettoit de choisir toujours le plus difficile. Dans les Plaisirs de l'Isle en-

Euvres de Moliere, éd. de 1739-t. 3.. P. 165..

difficile. Dans les Plaisirs de l'Isle enchantée, Fête donnée à Versailles en 1664. & à laquelle il eut beaucoup de part, on lui fait dire: Les combats que j'ai faits en l'isle dangereuse,

Quand de tant de guerriers je demeurai vainqueur,

Suivis d'une épreuve amoureuse,

VII

Ont signalé ma force aussi bien que mon cœur.

La vigueur qui fait mon estime,

Soit qu'elle embrasse un parti légitime,

Ou qu'elle vienne à s'échapper,

Fait dire pour ma gloire aux deux bouts de la terre,

Qu'on n'en voit point en toute guerre,

Ni plus souvent ni mieux frapper,

FRANÇOIS DE BEAU-VILLIERS , DUC DE S. AIGNAN. 1687.

Pour l'ordinaire le sujet de ces Fêtes galantes étoit tiré de nos vieux. Romans, dont il sçavoit imiter jusqu'au style, comme nous le voyons par quelques-unes de ses lettres imprimées avec celles de Voiture. Il sut aussi un des Commandans du Carrousel qui sut donné en 1685, à la tête duquel étoit M. le Dauphin.

Quant à ses poesses, dit M. l'Abbé d'Olivet, le peu qu'il en a laissé sortir de son Cabinet, montre qu'il possédoit les régles de l'art, comme ceux qui en sont leur principal objet; mais que par une finesse de l'art même, il y répandoit de ces négligences méditées, qui donnent lieu da croire qu'on n'en a fait que son amusement. J'ajoute que si l'or prenoit la peine de ramasser les lettres & touress

KVI

les piéces que l'on a de sa façon, im-FRANÇOIS primées dans les volumes du Mer-DE BEAU-VILLIERS, dans les Œuvres de Searron, VILLIERS, dans celles de Madame des Houlieres, dans le Recueil des piéces Académi-1687. ques du Sieur de Vertron, & peut-Mém. d'Artigny, t. 6. P. 309, 310. sez gros volume in-12. Je suis même

d'ailleurs si facile, ne soit pas encore exécuté. On doit cette espéce d'hommage à un Seigneur qui honora les beaux Arts, & qui répandit ses bienfaits & ses largesses sur tous les Poëtes de son tems. On connoît sa Relation en vers du voyage du Roi à Nantes, du 2 de Septembre 1661, imprimée en 1667. dans le Recueil de quelques pièces nouvelles & galantes, tant en prose qu'en vers, t. 1. p. 99 suivie d'une Réponse anonyme faite au nom des Dames de Fontainebleau. La Relation a au moins 350 vers.

M. de Saint Aignan avoit porté les armes dès sa plus tendre jeunesse. En 1635. il se trouva à la retraite de Mayence sous le Cardinal de la Valette. La même année, au combat de Vaudrevange, où le Duc de Vaimar & le même Cardinal de la Valeite

FRANÇOISE. défirent cinq mille hommes, il fut blessé au visage; & l'année suivante il le fut à la cuisse au siège de Dole. Il étoit à celui de Corbie lorfque cette ville fut prife. Il fignala encore son AIGNAN. courage en diverses occasions, & principalement aux fiéges de Landreci, de Maubeuge, de Chimai, d'Ivoi, de Gravelines en 1644, où il fervit de Maréchal de Camp, & où fut dangereusement blessé. En 1645. il se trouva au passage de Colme & à la prise du Fort de Linck. Sa Majestéle fit Chevalier de ses Ordres en 1661, & érigea en Duché-Pairie sa terre de S. Aignan en Berri.

Ce Seigneur mourut le 16 Juin 1687. à l'âge de 80 ans. Ce fut un deuil universel sur le Parnasse, & chacun s'empressa de jetter des sleurs. fur son tombeau. Je ne rapporterar que cette Epitaphe que lui fit Madame Le Camus:

> Saint Aignan finit une vie, Qui fut toujours d'honneurs & de plaisirs suivie. Mais laissons son éloge , il n'en a pas besoin ; Les filles de mémoire Piendront poir lui le même foin,

Qu'il prit autrefois pour leur gloir ...

FRANÇOIS

1687.

FRANÇOIS
DE BEAUVILLIERS, Choisis, page 219. Elle est aussi dans
DUC DE S. le Parnasse François de M. Titon du
AIGNAN. Tillet.

1687.

### L. PETIT.

L. PETIT. 1687.

Je lis dans le même Recueil du P. Bouhours (p. 262.) un Madrigal d'un nommé Petit, pour répondre à un autre de l'Abbé Bosquillon à Mlle de Scudery, sur ce qu'elle avoit dit au sujet des vols qu'on avoit voulu faire chez elle. Mais quel est ce Monsieur Petit? Je n'en sçais rien: je trouve

Recueil de dans le Recueil de Serci plusieurs Serci, t. 1. piéces signées de ce nom; des Stances p. 74, 375. piéces signées de ce nom; des Stances

1.2. pag. à une Demoifelle tourmentée des vents, 248, 249, une Ode longue & affez froide fur la

T 3. p. 397. migraine d'une Dame, un Huitain T. 5. p. 23 r contre un Médisant, une Ballade sur

l'Amour, un Dialogue qui a le même objet, un Madrigal sur la mort de M. de Pizani à Madame de Rambouillet sa mere, un Sonnet en bouts rimés, un autre Sonnet galant, & une Elégie où le Poète se plaint des rigueurs de son Amarillys. Il y a aussi quelques autres pièces qui parcoissent du même dans un Recueil que

j'ai déja cité, de quelques piéces nouvel-Les & galantes, imprimé en 1667. en 2 volumes in-12. M. Titon du Tillet attribue ces Poësies au sçavant Pierre Petit, Parisien, Docteur en Médecine, Philosophe distingué, célébre par son érudition, très-bon Poëte Latin, mort à Paris le 13 Décembre 1687. dans la 71. année de son âge. Mais j'ai peine à croire que ces Poësies viennent de lui. Petit étoit un Ecrivain grave, férieux, profond; feseroit-il amusé à composer des vers galants, & d'autres sur des sujets si peu convenables à son caractere & au genre de ses études? D'ailleurs l'Abbé Nicaise, qui avoit été son ami, & qui nous a laissé son éloge, ne dit pas même qu'il soit jamais sorti de fa plume aucun vers François. M. Baillet, qui l'avoit aussi connu, n'en fait pareillement aucune mention. L'un & l'autre ne le mettent. qu'au nombre des Poëtes Latins.

En 1686. on imprima à Rouendes Discours satyriques & moraux, our Satyres générales en vers, signées L. Petit, & dédiées à M. le Duc de Montausier. L'Auteur doit être encore différent de celui dont on a impri-

L. PETIT... 1687.

mé les Poësies qui se lisent dans le L. Petit. Recueil de Serci, & il différe sûre-

1687.

ment de Pierre Petit, comme la Let-Janv. 1686. tre L. le défigne. Dans les Nouvelles de la République des Lettres, on dit que l'Auteur de ces discours en vers étoit de Rouen, & l'on a raison. Il s'appelloit I.ouis. Son pere, Procureur à la Chambre des Comptes de Rouen, étoit fils d'un Gentilhomme au bec-Corbin. Louis fut quelque tems Receveur général des Domaines & bois du Roi; mais il quitta cette charge pour se livrer entiérement aux Belles-lettres. Il étoit ami particulier de Pierre Corneille, & il fut l'Editeur de ses piéces de Théâtre, réimprimées à Rouen chez Lallemant. Corneille ayant quitté Rouen, M. Petit alla aussi à Paris, & il y sut très-assidu à l'Hôtel de Rambouillet, où il se fit aimer & estimer. Les Ducs de Montaufier & de S. Aignan eurent pour lui beaucoup de confidération. Le dernier sur-tout lui écrivoit souvent, & le qualifioit de son Confrere en Apollon. M. Petit étoit pareillement en commerce de Lettres avec quantité de Scavans de son siécle; en particulier avec le Pere Commire.

FRANÇOISE. L. PETIT.

Jésuite, grand Poëte Latin, qui lui a adressé le Poëme intitulé, Cicures Lusciniæ tota hyeme decantantes, p. 136. du premier volume de l'édition de Barbou 1714. M. Petit est mort à Rouen en 1693, âgé de 78 ou 79 ans, & fut inhumé à S. Eloy où est le tombeau de sa famille. Il étoit grand oncle de MM. Petit de Captot, famille considérée à Rouen, dont un est actuellement Avocat Général en

la Chambre des Comptes.

Les Satyres de Louis Petit sont au nombre de douze. La 1. est contre l'ambition, l'avidité des richesses, & la volupté. Le but de la 2. est de montrer qu'on ne se corrige que bien rarement des vices d'habitude. La vie de la Cour est l'objet de la 3. Dans la 4. le Poëte commente cette maxime, le nombre des fous est infini. La 5. est en forme de Dialogue: l'intention du Poëte est d'exposer quelle différence on a coutume de remarquer entre les gens de néant qui deviennent riches, & un homme de naissance sage & content de la médiocrité de sa fortune. La 6. attaque vivement les gens d'Eglise, dont les mœurs ne répondent point à leur

profession, & qui abusent des reve-L. Petit. nus qui ne leur sont confiés que pour les partager avec les indigens. La 7. est un Tableau de la misere de l'homme. La 8. est encore un Dialogue contre les vieilles Coquettes. Dans la 9. le Poëte parle des inconvéniens & des abus de la critique. La 10. est contre les dangers & les malheurs de la guerre. L'onziéme est contre le mensonge, & la 12. contre la mode & ses abus. Il y a une Lettre préliminaire, aussi en vers, à M. le Duc de Montausier, qu'on pourroit encore regarder comme une Satyre, une seconde à une Demoiselle, dont la fortune n'étoit pas bonne, & des Stances contre les mensonges & les extravagances des Poëtes.

On dit dans le Journal des Sçavans du 21 Janvier 1686, « que la route » que l'Auteur a suivie dans ces Saty» res, est que sans que personne s'y » trouve nommé, chacun y pourra » voir son portrait, & se détromper » des erreurs où l'emportement des » passions plonge souvent les gens » les plus éclairés, & qui passent » quelquesois pour les plus sages ». On répéte presque la même chose

dans les Nouvelles de la République des Lettres du mois de Janvier de la mê- L. Petit. me année.

1687.

Ce qu'on peut blâmer dans ces Satyres, c'est que la Poësie en est trop rempante. L'Auteur n'en disconvient pas. " J'avoue, dit-il dans sa Pré-» face, que mon style n'est pas d'une » grande élévation. Ainsi ma Muse » chante affez uniment. Elle n'est » point soutenue de ces expressions » fortes & recherchées, qui font la » grande beauté d'un ouvrage... Elle » a un peu de facilité; je pense que " c'est tout ce qu'elle a de bon ». Le Poëte disoit peut-être plus vrai qu'il ne pensoit. Il est certain que c'est au même qu'il faut attribuer des Dialogues fatyriques & moraux en prose, qui parurent aussi en 1686, & dont on fait un grand éloge dans les Nouvelles de la République des Lettres, du mois de Mai 1687, article V. On sait aussi que le même Auteur a fait plusieurs piéces de Luth, & l'on m'a assûré qu'il avoit en part à la Muse-Normande.

N. DE SA-BATIER. 1687.

#### N. DE SABATIER.

La fagesse caractérise également les Epîtres morales & académiques de M. de Sabatier, de l'Académie Royale d'Arles. Ces Epîtres ont été imprimées à Lyon en 1687. in-12. Il y en a 54, toutes fort courtes, & adressées à des personnes connues. Les sujets en sont intéressans en euxmêmes; mais comme l'Auteur ne fait, pour ainsi dire, que courir sur chacun, il laisse son Lecteur vuide d'inf-

truction. Voici ce qu'il dit en particulier dans l'Epître 51, contre la

lecture des Romans:

Ne t'occupe jamais d'une telle lecture,
Ignore d'un Héros l'amoureuse aventure;
On nous la peint toujours des plus douces couleurs.

leurs,

Mais un serpent cruel est caché sous ces seurs.....

Une sage beauté, je te le dis encore,

Ne doit jamais sçavoir ce qu'il faut qu'elle
ignore.

La poesse de ces Epîtres est dans le style familier, mais sans bassesse.

# L. P. DE LONGEVILLE.

L. P. DE Longevil-

M. le Duc de Montausier à qui le LE. Sieur Petit a dédié ses discours en vers, a été loué encore vers le même tems par l'Auteur d'un Poëme héroïque, dont le titre annonce assez le sujet; c'est l'Homme-Dieu souffrant, ou l'Histoire de la passion de Jesus-Christ, depuis son entrée au Jardin des Olives jusqu'à sa mort sur la Croix. L'Auteur, qui a dédié ce Poëme au Roi, signe ainsi son Epître dédicatoire, L. P. de Longeville, à saint Victor le premier Septembre 1681. Il y a eu une premiére édition antérieure; je ne sçai en quelle année. Ce Poëme est fort pieux, & les vers sont assez bien foutenus. Il est précédé d'un Sonnet, qui contient une priere à Dieu pour le Roi, & suivi d'un éloge de Monsieur le Dauphin, aussi en grands vers, de M. de Montausier son Gouverneur, & de M. Bossuet, qui étoit alors instituteur des études du même Prince. Le Poëte n'y oublie point le Roi, dont il célébre les conquêtes. Il finit aussi son Poëme par une exhortation très-pathétique,

LE. 1.68 7.

238 BIBLIOTHEOUE & par une priere où il demande à Dieu la grace du falut, pour lui-LONGEVIL- même, pour M. le premier Président de Lamoignon & sa famille, pour M. de Bailleul, M. de Harlay, Archevêque de Paris, M. le Chancelier Le Tellier, & enfin pour le Roi.

# JEAN DOUJAT.

JEAN DOUBAT. 1688.

Jean Doujat est beaucoup plus connu que les trois derniers Ecrivains dont je viens de faire mention. Grammairien, Traducteur, Historien, Politique, Jurisconsulte, Orateur même; on a de lui des ouvrages dans tous ces genres, fans compter ceux qu'il avoit achevés, & qui n'ont point été imprimés. Chapelain qui étoit son ami, en parle ainsi en écrivant à Balzac le 24 Septembre 1650. " On ne sçauroit, » dit-il, lui rien apprendre dans les " langues Grecque, Latine, Italien-"ne, Espagnole. Il a beaucoup de » connoissance de l'Esclavonne, de "l'Allemande, & de l'Hébraïque. A tant de talens, ajoute-t-on dans le Journal des Scavans du 21 Février 1689, "il avoit joint une rare mo-

Lettres mff. de Chapel.

FRANÇOISE. "destie, une exacte probité, & un » parfait désintéressement. Jouissant » par fon travail d'un revenu consi-» dérable, il ne songea jamais à faire » des acquisitions, ni à amasser des » richesses. Content d'en tirer une » honnête subsistance, il employa " tout le superflu au soulagement des » pauvres ».

JEAN DOUIAT. 1688.

M. l'Abbé d'Olivet qui ne l'a pas oublié dans ses additions à l'Histoire de l'Académie Françoise de M. Pellisson, met au nombre de ses ouvrages des Poësies Latines & Françoises; mais il ne dit rien de ses talens en ce genre. Chapelain les regardoit comme fort au-dessus du commun. J'ai reçu, lui dit-il dans une Lettre qu'il lui envoya à Toulouse le 10 Juillet 1638, « j'ai reçu beaucoup de con-» tentement dans la lecture des beaux » vers que vous avez faits depuis que de Chapel. " vous nous avez quittés. Et à vous » en dire mon sentiment, j'y trouve » partout le bel air de notre Poësie, " & il y a force Stances, entre autres » celle de l'Aube dans l'Ode de la Ré-» surrection, qui pourront donner de " la jalousie aux meilleures qui se » fassent de deçà... Toulouse n'avoit

JEAN DOUIAT. " point encore produit dans notre " langue de Poëte qui en méritât au" tant le nom que vous, & sans faire
" tort aux autres Muses qui habitent
" votre belle province, la vôtre a
" grand droit d'y prétendre le pre" mier rang. " Dans une autre Lettre
du 27 Novembre de la même année,
il le loue sur le succès de ses Chants
Royaux & de ses Ballades, & lui
conseille de composer l'Ode qu'il
projettoit pour les Jeux sloraux de
Toulouse.

Je ne sçai pas si toutes ces Poesses ont été imprimées. Je n'ai vu de M. Doujat qu'une Ode sur la naissance de M. le Dauphin, en 1661. in-4°. un Sonnet & un Madrigal dans un petit Recueil intitulé, La Réjouissance publique pour l'entier rétablissement de la sante du Roi, en 1687. in-4°. & les Eloges des personnes illustres de l'Ancien Testament, pour donner quelque teinture de l'Histoire sacrée; à l'usage de M. le Duc de Bourgogne. Cet ouvrage, orné des portraits de ceux dont l'Auteur fait l'éloge, & d'une courte chronologie, est de l'an 1688. Il contient environ fix cens vers. Le style en est simple, mais tel qu'il convient à une M. Doujat narration.

FRANÇOISE.

M. Doujat étoit de Toulouse. Après y avoir fait dans l'étude des Doulat. Belles-Lettres, de la Philosophie & du Droit, tout le progrès que l'on peut attendre d'un heureux naturel. secondé d'un travail assidu, il y prêta le serment d'Avocat en 1637. Deux ans après il prêta le même ser- Journ. des ment au Parlement de Paris, où il Sav. du 21 avoit déja fait quelque voyage, comme on le voit par les Lettres manuscrites de Chapelain. La réputation de son sçavoir & de son éloquence s'étant accrue de jour en four, il fut élu par l'Académie Francoise pour remplir la place vacante par la mort de M. Baro, & reçu le 20 Août de l'année 1650. L'année suivante il obtint une chaire de Professeur en Droit au Collége Royal. & en 1655 il fut pourvû d'une autre Chaire de Docteur Régent en la Faculté de Droit. Partagé entre ces trois emplois qui auroient suffi pour occuper trois personnes, il s'en acquitta avec autant de soin & de succès, que s'il n'en avoit eu qu'un seul. Ses ouvrages sont en grand nombre; mais ce n'est pas ici le lieu d'en parler. Il avoit encore la plume à la Tome XVIII.

JEAN DOUIAT. 1683.

main pour soutenir les droits de Sa Majesté sur la Lorraine, & il méditoit de décrire le siège de Philisbourg, & la campagne de M. le Dauphin, lorsque tous ces projets furent dissipés par sa mort qui arriva le 27 Octobre 1688, à l'âge de 79 ans. Il étoit alors Doyen de l'Académie, du Collége Royal, & de la Faculté de Droit. Furetiere en parle affez mal, Factum de & cherche même à le rendre ridicule,

Furet. t. 1.

p. 284, 285. dans fon second Factum contre l'Académie Françoise; mais ce Factum n'est guères qu'une satyre.

#### QUINAULT. PHILIPPE

PHILIPPE QUINAULT. 1688.

La Poësie qui n'étoit qu'un amusement pour M. Doujat, fut l'occupation la plus ordinaire de Philippe Quinault. Celui-ci étoit Parisien, né Factum de Furet. t. 1. en 1635. Furetiere qui semble n'avoir P. 279 , 333 . Hiftoire de entrepris de se défendre contre les attaques de l'Académie Françoise, l'Acad. Fr. t. 2. p. 251. que pour en décrier le corps & les membres, infinue que celui dont il s'agit étoit fils d'un Boulanger, & qu'il avoit servi de domestique à Tristan, ce qui a donné lieu à cette

& fuiv. Nicer. Mém. Parn. P. 406.

Epigramme:

Elie, ainsi qu'il est écrit,

De son manteau joint à son double esprit,

Récompensa son serviteur sidéle.

Tristan eut suivi ce modèle;

Mais Tristan qu'on mit au tombeau,

Plus pauvre que n'est un Prophète,

En laissant à Quinault son esprit de Poète,

Ne put lui-laisser de manteau.

PHILIPPE QUINAULT. 1688.

Ménage au contraire; Perrault, & plusieurs autres, disent que Quinault étoit de bonne famille. Quoi qu'il en soit, les talens ne dépendent pas de la naissance, & Quinault avoit sûrement beaucoup de talens. Formé dès l'enfance dans le genre dramatique par Tristan l'Hermite qui avoit vieilli dans la carriere du Théâtre, il n'avoit que 18 ans lorsqu'il composa les Rivales, Comédie en cinq actes, en vers, qui fut représentée en 1653. & eut beaucoup de succès; & à l'âge de 30 ans il avoit donné quinze autres pièces dramatiques, tant Comédies que Tragédies, qui furent représentées depuis 1654 jusqu'en 1666. Il avoit aussi composé dans l'intervalle une Pastorale des Amours de Lysis & d'Hespérie, sur le sujet de la négociation de la paix & du mariage du Roi, qui fut représentée au

Decembre 1660. MM.

PHILIPPE Parfait font connoître toutes ces piés

QUINAULT: ces dans leur Histoire du Théâtre
François, à l'exception de la Pastorale qui, pour de certaines raisons,
n'a pas été rendue publique: je renvoie à cette Histoire.

Despr. Sat. 2, 3, & 9. & Lutr. ch. 4. Parall. t. 3. pag. 237. & iury.

On prétend que les traits que M. Despréaux a lancés contre Quinault dans ses premieres Satyres & dans fon Lutrin, ne regardent que ses Tragédies & Comédies; & M. Perrault, ami de l'Auteur, convient que les connoisseurs publicient qu'il n'y avoit aucune de ces piéces où les régles fussent observées. Il est vrai qu'il traite cette décision de pure imagination, qui n'étoit fondée que sur la fausse prévention où ces prétendus connoisseurs étoient, dit-il, qu'un jeune homme qui n'avoit pas étudié à fond la poëtique d'Aristote ne pouvoit faire de bonnes piéces de Théâtre: & il ajoute que celles de son ami firent pendant dix ou douze années les délices de Paris & de toute la France. Il avoue cependant qu'elles ne sont pas toutes dans la derniere régularité, & il auroit pu convenir aussi que ce n'est pas sans raison qu'on a

FRANÇOISE. blâmé Quinault de n'avoir fait que des piéces où l'amour paroît toujours le principal but, & où l'on ne trouve QUINAULT. rien de ces sentimens mâles & vertueux, ni de cette grandeur Romaine, qu'on voit dans la pluspart des pièces de Corneille, de Racine & de plusieurs autres. Tels étoient les défauts, & de plus grands encore, que M. Despréaux y trouvoit, &

1688.

qu'il censuroit. Ce Critique n'épargna pas même la Tragédie d'Astrate, Roi de Tyr. M. de Sallo avoit dit dans le Journal des Sgavans, que l'on découvre dans la 23 simple lecture de cette piéce beaucoup de graces dignes d'être admi-rées; qu'elle a par-tout de la tendresse, & de cette tendresse délicate qui est toute particuliere à l'Auteur; qu'on y remarque aussi plusieurs maximes nouvelles de politique & d'amour, poussées dans toute leur étendue; qu'enfin les vers en sont magnifiques & bien tournés, & que les incidens, tout surprenans qu'ils paroisfent, se démêlent sans peine & sans violence. M. Despréaux au contraire, qui n'y voyoit presque que des défauts, fait parler ainsi un homme

Journal do

de mauvais goût dans sa troisiéme

QUINAULT.

?
C'est-là ce qu'on appelle un ouvrage achevé.
Sur-tout l'Anneau Royal me semble bien trouvé,
Son sujet est conduit d'une belle maniere,
Et chaque acte en sa piéce est une piéce entiere.

C'est déclarer que cette Tragédie péchoit contre une des premieres régles du Théâtre, qui est, qu'il ne faut qu'une action pour le sujet d'une piéce dramatique, & que cette action doit être non seulement complette, mais continuée jusqu'à la sin, sans aucune interruption. Or M. Despréaux prétend, par ce qu'il fait dire à son campagnard, que dans l'Astrate, l'action Théâtrale est interrompue à la sin de chaque acte, ce qui fait autant d'actions qu'il y a d'actes dans la pièce. En général, il blâmoit dans toutes les pièces Comiques ou Tragiques de cet Auteur le ton sade & doucereux qui y régne en esset presque par-tout.

Les Héros dans Quinault parlent bien autrement,

Ibid. Sat. 3. Et jusqu'à je vous hais, tout s'y dit tendrement.

On dit cependant que ses Comé-

FRANÇOISE. 247
dies hui ont fait plus d'honneur que
fes Tragédies, & que l'on estime
beaucoup celle qui est intitulée La
Mere Coquette. On peut voir le jugement qu'en porte feu M. Riccoboni
dans son Traité de la Réformation
des Théâtres.

PHILIPPE QUINAULT. 1688.

Pendant que M. Quinault se montroit au public en qualité de Poëte, il étudioit en particulier dans la vue d'embrasser la profession d'Avocat. M. Perrault dit dans ses Hommes illustres, qu'il s'y rendit habile. « J'en " douterois volontiers, dit M. l'Abbé » d'Olivet; car un rimeur qui tous " les ans donne une piéce, & quel-» quefois deux, ne sçauroit guère " pâlir sur le Code. Pour ne rien " outrer, bornons-nous à dire que la » science qu'il acquit chez un Pro-» cureur, si elle ne sut pas des plus » profondes, elle fut du moins heu-» reuse pour lui, puisqu'elle procura » son établissement ». Un riche Marchand de Paris, homme de bonne foi, mais que ses Associés inquiétoient, parce que ses comptes ne paroissoient pas clairs, eut recours à lui pour le tirer de leurs chicanes, & il y réussit. Ce Marchand mourut L iv

QUINAULT. 1688.

peu de tems après, & Quinault PHILIPPE épousa sa veuve, assez jeune encore pour lui donner une nombreuse postérité. Ce fut à l'occasion de ce mariage, qu'il prit une charge d'Auditeur des Comptes, & qu'il cessa de travailler pour le Théâtre de la Comédie. Comme il avoit trouvé quelque opposition à sa réception, à cause de ses piéces Dramatiques, un Poëte fit ces vers, qu'il adressa à MM. de la Chambre des Comptes :

> Quinault, le plus grand des Auteurs, Dans votre corps, Messieurs, a dessein de pa-Puisqu'il a fait tant d'Auditeurs .

Pourquoi l'empêchez-vous de l'être?

Cette charge ne l'occupa pas beaucoup. Louis XIV. ayant goûté le spectacle de l'Opéra, qui ne faisoit que de naître en France, & connoissant les talens de Quinault pour les piéces lyriques, l'anima à composer ces fortes d'ouvrages, & l'encouragea en lui donnant une pension de deux mille livres. Lully d'ailleurs qui en composoit la Musique, étoit charmé d'avoir trouvé un Poëte tel qu'il pouvoit le desirer, qui avoit

FRANCOISE. une oreille délicate pour ne choisir que des paroles harmonieuses; un PHILIP goût tourné à la tendresse, pour va-QUINAULT,

1688.

tout l'amour & la volupté, & d'avoir décrédité la vertu, en s'efforçant de rendre le vice aimable. C'est ce que M. Despréaux appelle dans sa dixiéme Satyre, Morale lubrique,

rier les sentimens consacrés à cette espéce de Tragédie; une grande sacilité à rimer, pour être toujours prêt à servir le Roi au besoin; une docilité encore plus rare, pour se conformer toujours aux idées, ou même au caprice du Musicien. Nous avons de M. Quinault 14 piéces en ce genre, composées depuis 1672 jusqu'en 1686, & l'on ne peut disconvenir que ce sont ces piéces qui ont le plus contribué à sa grande réputation. Mais on lui a reproché avec justice un grand défaut, c'est d'avoir cherché à plaire en prêchant par-

Que Lully réchauffa des sons de sa Musique.

Et c'est ce qui fait aussi, du moins en partie, que le spectacle de l'Opera, si dangereux encore par d'autres endroits, ne peut s'accorder en aucune

PHILIPPE QUINAULT. 1688.

manière avec les régles du Christianisme. Un de ces Opera, Alceste ou le Triomphe d'Alcide, a donné lieu à M. Perrault, zélé apologiste de l'Auteur, de composer son Dialogue de Cléon & d'Aristippe, ou examen de la Tragédie intitulée Alceste, &c. dans lequel, sous le nom de Cléon, il a répondu aux objections d'Aristippe censeur de cet Opéra. Ce Dialogue est à la fin d'un Recueil in-4°. de divers Ouvrages en prose & en vers, de M. Perrault, dédié à M. le Prince de Conti par M. Le Laboureur.

M. Quinault travailloit à un de ces Poemes lyriques, dont le Roi lui avoit prescrit le sujet, lorsqu'il sit ces jolis vers, où il dit que l'Opera dissicile à son gré, ce n'est pas celui que le Roi lui demande, mais c'est

d'avoir cinq filles à marier.

Ce n'est pas l'Opera que je sais pour le Roi,
Qui m'empêche d'être tranquille,
Tout ce qu'on fait pour lui paroît toujours
facile;

La grande peine où je me voi ,.
C'est d'avoir cinq filles chez moi ,.
Dont la moins agée est nubile.

Je dois les établir, & voudrois le pouvoir; Mais avec Apollon on ne s'enrichit guère. C'est avec peu de bien un terrible devoir
De se sentir presse d'être cinq sois beau-pere.

Quoi! cinq Actes devant Notaire,
Pour cinq filles qu'il faut pourvoir?
O ciel! peut-on jamais avoir
Opera plus fâcheux à faire?

PHILIPPE QUINAULT. 1688.

Plaisanterie toute pure, dit M.
1'Abbé d'Olivet; car M. Quinault
étoit opulent. Sa semme lui avoit
apporté plus de cent mille écus. Le
Roi lui donnoit, comme je l'ai dit,
deux mille livres de pension; & Lulli,
quatre mille livres pour chaque Opera. Ainsi, n'ayant point de fils, il
n'étoit pas embarrassé de se voir cinq
filles. Trois ont été Religieuses, &
deux mariées avantageusement.

Sur la fin de sa vie M. Quinault témoigna du repentir d'avoir employé son tems à faire des Opera, & il prit la résolution de ne plus composer de vers que pour chanter les louanges de Dieu & les grandes actions de Louis XIV. Il commença par un Poème sur l'extinction de l'hérésie, dont voici les 4 premiers vers:

Je n'ai que trop chanté les Jeux & les Amours, Sur un ton plus sublime il faur me faire entendre e Je vous dis adieu, Muse tendre; Je vous dis adieu pour toujours.

Lvj.

QUINAUL

I688.

Ce Poëme, & quelques autre Poësies de la même plume, parmi lesquelles est une Satyre à M. de Bussi Rabutin, font, dit - on, entre les mains de sa famille, qui n'a pas encore jugé à propos de les mettre au jour. Mais on a imprimé de lui quelques Epigrammes qui font voir qu'il badinoit très - agréablement, & un petit nombre d'autres Poësies, entre autres la Description de la maison de Seaux, de M. Colbert, petit Poëme écrit avec beaucoup d'esprit & de délicatesse. M. Titon du Tillet dit qu'il n'a eu aucune part aux paroles de la Pfyché de Moliere, quoique phisieurs les lui aient attribuées, du moins en partie.

Comme il avoit été reçu à l'Académie Françoise en 1670, il eut aussi occasion de faire voir qu'il n'étoit pas moins Orateur que Poete, non seulement dans la harangue qu'il prononça le jour de sa réception, mais aussi dans deux autres qu'il sit au Roi sur ses conquêtes, à la tête même de l'Académie. On a remarqué qu'ayant appris la nouvelle de la mort de M. de Turenne, au moment qu'il alloit haranguer le Roi, il

FRANÇOISE.

en parla sur le champ d'une maniere : si juste & si spirituelle, que toute la Cour en sut surprise, & sui donna de Quinault.

grands applaudissemens.

PHILIPPE

M. Quinault étoit d'un caractere aimable, poli, & prévenant; &, ce qui est une vertu héroïque dans un Poëte, il étoit sans fiel. Jamais les traits fatyriques, dont il fut cruellement percé, ne le portérent à écrire contre M. Despréaux, qui étoit l'aggresseur. Il rechercha même son amitié; & celui-ci est convenu depuis, dans une de ses Préfaces, qu'il n'avoit jamais prétendu nier qu'il n'y eût beaucoup d'esprit dans les ouvrages de M. Quinault. « Dans le , tems où j'écrivois contre lui, ajou- Despr. édir. , te-t-il, nous étions tous deux fort t. 1, p. LIN. " jeunes , & il n'avoit pas fait alors » beaucoup d'ouvrages tels que ceux " qui lui ont acquis dans la suite une

» juste réputation ». Cette espéce de réparation n'a pas empêché le P. du Cerceau de venger Quinault des traits fatyriques de M. Despréaux. C'est dans sa pièce intitulée, Nécessité de la Critique, ou le Grand Prevot du Parnasse, où il fait parler ainsi les mauvais écrivains,

Œuvres de de S. Marc,

#### 274 BIBLIOTHEQUE à l'occasion du satyrique François:

PHILIPPE QUINAULT. 1688.

Voyez-moi ce Prevôt de Bale, Il n'a pas épargné Quinault,

# A quoi il fait répondre ainsi Apollon:

Mais Phébus d'une œillade fiere, Les rejettant avec mépris, Leur dit d'un ton ferme & févére, Paix, canaille de beaux esprits, Quin'avez fait ici que braire; Si sur Quinault on s'est mépris, J'y veillerai, c'est mon affaire ..... Ainsi se calma la tempête, Et Quinault s'étant présenté Dans les griefs fut écouté. On déclara, vû la requête, Bien appellé comme d'abus, Et le Prevôt resta camus. Il fur même sur le Parnasse Réglé sans contestation, Qu'auprès d'Orphée & d'Amphion Il iroit reprendre sa place : Et puis Phébus d'un air humain Lui mit sa propre lyre en main, Non que la sienne fut usée, Mais par un noble & fier dédain De la voir à tort méprisée, En tombant il l'avoit brifée : On en fit recueillir soudain, Tous les morceaux jusques au moindre; Mais on les recueillit en vain. Et l'on ne put bien les rejoindre.

Tel fut le destin de Quinault, Seul de tous où le Commissaire, A son égard un peu Corsaire, Se soit trouvé pris en désaut.

PHILIPPE QUINAULT. 1688.

A peine M. Quinault commençoit-il sa 54. année, qu'il sentit les approches de la mort; pendant deux ou trois mois il se vit, pour ainsi dire, mourir plusieurs sois par jour : c'étoient de continuelles défaillances: d'ailleurs l'idée de Lulli, mort l'année précédente sans beaucoup de préparation, l'avoit frappé : il en profita chrétiennement, & redoubla ses regrets d'avoir empoisonné ses piéces Lyriques d'une morale efféminée, dont les Payens même n'eussent pas souffert chez eux une école publique : c'est la réflexion de M. l'Abbé d'Olivet. H mourut à Paris le 26 Novembre 1688. Son corps est inhumé en l'Eglise de S. Louis dans l'Isle. Il s'étoit lui-même composé cette épitaphe, qu'on a trouvée parmi ses papiers:

Pigan, de la Force, desc. de Par, t, x P. 340

Passant, arrête ici pour prier un moment, C'est ce que des vivans les morts peuvent attendre:

Quand tu feras au monument

ANTOINE FURETIERE.

# ANTOINE FURETIERE.

Antoine Furetiere, dont M. Quinault fut, comme tant d'autres, si maltraité dans ses Factums, étoit aussi Parisien. Après avoir fait avec fuccès les études ordinaires que l'on fait au Collége, il se livra à celle du Droit Civil & du Droit Canon, & s'y rendit habile. Il se fit ensuite recevoir Avocat au Parlement de Paris, & exerca la charge de Procureur Fiscal de l'Abbaye de S. Germain des Prés. En 1664. lorsqu'il fit imprimer ses Poesies, on lui donnoit encore le titre d'Avocat, ainsi qu'il paroît par le privilége du Roi daté du 26 Août de la même année; il y avoit cependant déja quelque tems qu'il avoit quitté cette profession pour embrasser Pétat Ecclésiastique. Le Gallia Chriftiana le dit Abbé de Chalivoy, Ordre de Cîteaux, au Diocèse de Bourges, dès 1663. On lui donne aussi le Prieuré de Chuines, & d'autres y ajoutent celui de S. Denys de la Chartre à Paris, ce que je ne trouve point marqué dans le nouveau Gallia Chriftiana.

FRANÇOISE. C'étoit un homme d'esprit & de goût, d'un génie vif, aisé, fécond. ANTOINE M. l'Abbé de Loménie de Brienne lui reproche d'avoir été trop intéressé; Mém. mf. & il ajoute que ses Couches de l'Aca- de M. de démie pouvoient le mettre en paralléle Brienne. a vec le Tassone, dont il avoit, dit-il, tout le caractere & le génie. Furetiere v. les Nouv. s'acquit de la réputation par ses ou- de la Réput. vrages de Littérature en prose & en des Leur. t. vers. On estime encore sa Nouvelle a8, art. 6. allégorique, ou Histoire des derniers troubles arrivés au Royaume d'Eloquence, écrit ingénieux, dont on a cinq ou fix éditions, & l'un des plus propres, au jugement de Jacques Bernard, à délasser les gens de Lettres des études sérieuses qui font ordinairement le sujet de leurs occupations. Son Roman Bourgeois a eu aussi beaucoup de vogue ; mais on ne le lit plus, parce que son principal mérite consiste en quelques traits satyriques compris dans des allusions à des faits connus dans le tems. Il ne seroit intelligible aujourd'hui qu'à l'aide d'un Boil, t. 5. p. Commentaire, qui ne rendroit pas 48, 49. le livre mieux écrit, ni plus digne d'être lû.

Furetiere tient fa plus grande re-

nommée de son Distionnaire, & de

Antoine ce qu'il écrivit à l'occasion de ses dé
FURITIERE. mêlés au sujet de cet ouvrage avec

une partie des membres de l'Académie Françoise, où lui-même avoit été
reçu le 15 Mai 1662, & dont il sut
exclu, par une délibération de cette

Bibliot. Fr. nouv. édit. t. 1. p. 242. & suiv.

Compagnie le 22 Janvier 1685. J'ai parlé ailleurs de l'origine & des suites de cette contestation, aussi bien que des ouvrages qu'elle a fait naî-tre, & en particulier des Factums de Furetiere, que l'on a tant vantés, & qui en général, ne sont bien écrits que dans quelques endroits de méchanceté, pleins du feu de la colere qui l'animoit contre ses confréres de L'Académie. J'ai seulement oublié un Dialogue de M. D. (Despréaux) de l'Académie Farnçoise, & de M. L. M. (Le Ministre ) Avocat en Parlement, fait durant le cours de la même difpute. M. Charpentier s'en donne pour Auteur dans le Carpentariana; ce n'est cependant qu'un libelle plein d'injures groffieres, & d'accusations qui paroissent calomnieuses, & dont le style d'ailleurs est détestable. Il ne falloit pas deshonorer M. Despréaux

au point de le faire un des interlocu-

Carpent. P. 488.

FRANÇOISE. teurs de ce misérable Dialogue.

Furetiere dans les écrits qu'il mit au jour contre le Corps dont il avoit FURETIERE. été membre, répandit plusieurs vers du même goût que sa prose; & ce ne Sont pas les seuls qu'il ait composés. Dès 1655, il donna un Recueil de ses Poesses, qui sut réimprimé en devant des Poesses de Fur. 1664, & qui ne contient que des piéces qu'il avoit faites, dit-il, pour la plupart, au sortir du Collège, & qu'il n'auroit pas pensé, si on l'en croit, à rendre publiques, si l'on n'avoit fait de plusieurs des éditions furtives & remplies de fautes. Ce Recueil comprend cinq Satyres, affez peu intéressantes en elles-mêmes, & lâchement versifiées. La premiere contre les vices des Marchands, est adressée à l'Abbé de Marolles ; la 2 & la 3. sur les défauts des Procureurs, le sont, l'une à M. Pellisson, l'autre à l'Abbé de Maucroix; la 4. contre un Médecin Pédant, est à M. Conrart, & la 5. sur les Poëtes, à l'Abbé Ménage. Le Poëte n'y attaque personne en particulier, au moins il le proteste; & il ajoute que ses lecteurs y ont trouvé si peu de personnalités, qu'un Marchand de Paris,

prit la Satyre des Marchands pour une Antoine instruction faite à dessein par quelque sur le Commerce, qui 1688. vouloit enseigner à bien vendre, & qu'en conséquence il la sit apprendre par cœur à ses apprentifs: il falloit que ce Mar-

chand fût d'une grande simplicité. Ces Satyres sont suivies de Stances, d'Epigrammes, de Madrigaux, d'Epitaphes, d'Enigmes, de 3 Epîtres, & de deux Elégies. Presque toutes ces Poësses ne présentent que des soupirs ou des dépits amoureux, si l'on en excepte les Enigmes & les Epitaphes: celles-ci ne sont que satyriques. La 3. Epître à M. Cassandre, est aussi une Saryre contre ceux qui veulent juger despotiquement des ouvrages d'autrui, & qui font un mau-vais accueil aux Auteurs qui n'ont point les richesses en partage. M. Despréaux, quoiqu'ami de Furetiere, estimoit peu ses Epigrammes ; il blâmoit sur-tout celle-ci, que le Poëte avoit faite & refaite, dit-on, à 30 diverses reprises:

Poësies de Furet, in-12.
page 117.

Paul vend sa maison de S. Clou, A maints Créanciers engagée; On dit partout qu'il en est sou; Je le croi, car il l'a mangée.

FRANÇOISE. Et la censure de M. Despréaux étoit = juste. La vieille Cour étoit fort pour ANTOINE ces jeux de mots; mais depuis que FURETIERE, Benserade eut eu du dessous, les pointes & les allusions furent enveloppées dans sa disgrace. Si la Satyre qui est dans le Furereriana est du même , 146. comme je le soupçonne, je la préférerois aux cinq dont je viens de parler. Le sujet est contre les vaines occupations des hommes, & j'y trouve plus de sel, plus de pensées, plus de versification. C'est une des meilleures piéces de ce Recueil, qui annonce des bons mots, des remarques d'Hiftoire, de critique, de morale, de plaisanterie, d'érudition, & qui n'offre presque rien qui soit digne d'un homme d'esprit & sçavant, telqu'étoit Furetiere.

Le voyage de Mercure, Satyre du même en cinq livres, est encore une censure de diverses conditions, & en particulier de la charlatanerie de ceux qui professent les Lettres, les Sciences & les beaux Arts; mais elle est trop longue; c'est un babillage fans fin, qui n'apprend rien de nouveau, & qui n'a pas toujours pour guide la justesse du raisonnement.

Fureter. p.

On s'ennuie moins à lire les 50 Fa-Antoine bles morales & nouvelles du même Auteur, dont une partie avoit été lue dans les affemblées de l'Académie Françoise. Il est vrai qu'elles sont pesamment écrites, mais elles sont courtes, & la moralité en est bonne & facile à retenir. L'Avis au Lecteur roule sur-tout sur l'utilité des Fables en général. Furetiere y fait un juste éloge de celles de M. de La Fontaine; il convient qu'il est fort au-dessous de lui; mais il se dédommage de ce petit trait d'humilité, en relevant les siennes sur ce qu'elles sont toutes de son invention. Ces Fables sont dédiées à François de Harlay, Archevêque de Paris. L'Auteur mourut à Paris le 14 Mai 1688, âgé de 58 ans, & fut inhumé à S. Eustache.

#### N. D'ACY.

N. p'Acy. I688.

1.688.

Je rapporterai à cette même année les ouvrages de trois Poëtes que je me contenterai presque d'indiquer. Le premier est de 1688 même. C'est une Traduction en vers à la lettre des Pseaumes de la Pénitence de David, & des Vépres du Dimanche, du Cantique

FRANÇOISE. 263
Magnificat, du Pseaume Exaudiat, du
Cantate, du Laudate Dominum omnes
gentes, & des Pseaumes Benedic anima, Dominus illuminatio, Deus ultionum, & Audite hæc omnes gentes, avec
des Argumens & des Réflexions
Chrétiennes ou Méditations sur les
mêmes Pseaumes. C'est un volume
in-12. imprimé à Paris chez Bouillerot. Dans le Privilege du Roi l'Auteur est nommé N. Ecuyer Sieur d'Acy, & qualissé de Conseiller Sécretaire du Roi. Son ouvrage est un

N. D'ACY.

#### LOUIS GAUVAIN.

fruit de sa piété.

Louis Gauvain.

Les deux autres, qui ont le même but, celui d'édifier, font plus anciens de quelques années. L'un est une Version nouvelle des Pseaumes de David en vers François, sur les airs de ceux de Clément Marot & de Théodore de Beze, par Louis Gauvain, Docteur en Droit. C'est encore un in-12. imprimé à Jéna en 1677. Cette version n'a rien de poëtique.

GILLES DE CHAMPA-ONE.

1688.

#### GILLES DE CHAMPAGNE.

J'ai cru en appercevoir davantage dans les Devoirs du Chrestien, ou les graces que le Chrestien doit rendre & demander à Dieu, aussi en vers François, par M. Gilles de Champagne, Prêtre. Ce petit Livre, dédié à son Altesse Madame la Duchesse de Verneuil, a paru en 1670, chez Jean Guignard à Paris. Il contient en particulier des Paraphrases du Pseaume VIII, du Te Deum, du Cantique Benedicite omnia opera Domini Domino, du Pseaume 85. & de diverses prieres, entre autres des Litanies des Saints.

#### RENE' LE PAYS.

RENÉ LE PAYS. 1690.

Je passe à l'année 1690, que moururent René le Pays, Sieur du Plessy-Ville-neuve, & Raimond Poisson. M. Le Fevre de Saint Marc, dans ses notes sur les Œuvres de M. Despréaux, dit que Le Pays étoit de Nante. D'autres le font naître dans la petite ville de Fougerres en Bretagne, au Diocése de Rennes. C'est

FRANÇOISE. 265 le sentiment de M. Titon du Tillet dans son Parnasse François, & de M. Piganiol de la Force dans sa Def-1690. cription de Paris. Peu avantagé des biens de la fortune, & desirant d'en acquerir, il vint jeune à Paris, entra dans la Finance, & obtint la Direction générale des Gabelles de Dauphiné & de Provence. Il avoit assez bien étudié, & sur-tout sa lan- Par. t. 3. P. gue. Il sçavoit la Fable, l'Histoire, & les principes généraux de toutes Richelet, les sciences. Il avoit l'esprit vif & agréable, & composoit avec facilité en vers & en prose. Il brilloit dans la conversation, & charmoit par ses bons mots, & par les contes qu'il faisoit, & qui plaisoient par leur naturel & l'enjouement qu'il sçavoit y mettre. Sincere d'ailleurs, & aimant l'honneur & son devoir, il étoit incapable de faire la moindre bassesse pour s'enrichir. L'Académie d'Arles le recut dans fon sein, & il a com-de Dauph. p. posé la plus grande partie de ses écrits à Grenoble & à Valence.

Ses Amitiez, Amours, & Amouretses, imprimées l'an 1664 furent l'admiration des Provinces, & M. Guéret dans fon Dialogue, intitulé La Pro-Tome XVIII.

RENÉ LE

T.1.p. 68.

Descript, de

Biblioth.

PAYS. 169C.

menade de S. Cloud, p. 180. y relé-René Le guoit entiérement cet ouvrage. Il mérita cependant alors l'approbation même de la Capitale. Richelet dit que les Libraires de Lyon qui l'imprimerent les premiers, & qui y trouverent leur compte, lui dédierent, pour l'en remercier, les Œuvres de Théophile; & le cajolerent sur ce qu'il en avoit la facilité. Cependant, ajoute Richelet, Théophile n'étoit pas son héros; c'étoit Voiture, dont il fut appellé le Singe. Les Lettres de Le Pays ont en effet quelque chose de l'air aisé & naturel du premier; mais elles n'ont pas tout l'enjouement ni toute la délicatesse de l'esprit de cet écrivain. C'est ce que M. Despréaux insinua dans sa 3. Satyre, où il fait dire par son Campa. gnard:

> Le Pays, sans mentir, est un bouffon plaisant: Mais je ne trouve rien de beau dans ce Voiture.

Marc, ibid.

Le Pays prit cette raillerie en ga-lant homme; & il écrivit de Grenoble où il étoit alors, une lettre badine sur ce sujet à un de ses amis qui étoit à Paris. On la peut voir dans ses nouvelles Euvres qui sont la suite

Lig and Google

FRANÇOISE.

1690.

du premier volume. Il fit plus : étant hi-même à Paris, il alta voir M. Despréaux, & soutint toujours son Pays caractere enjoué: M. Despréaux sut d'abord embarrassé de la visite d'un homme qu'il avoit mis en droit de fe plaindre; mais il dit pour toute excufe à M. Le Pays, qu'il ne l'avoit nommé dans la Satyre, que parce qu'il avoit vû des gens qui le préféroient à Voiture. Le Pays passa faci-

lement condamnation für cette préférence, & ils so séparérent bons ir. le l'ar pré nta à colle geims

Madame la Duchesse de Nemours Parn. Franç. qui avoit in avec fatisfaction l'ou-p. 426, 427. vrage de Le Pays, ayant demandé à quelqu'un comment l'Auteur étoit fait, Le Pays, qui fut informé de cette curiosité, adressa à cette Dame un écrit mêlé de prose & de vers, & d'un style enjoue, intitulé Porerait de l'Auteur des Amities, Amours, & Amourettes. & cet écrit fut très-bien recu. L'Auteur en donna de fuite plufieurs autres; mais sa Zélotyde, Histoire galante, n'ayant pas été goûtée , il fe montra plus rarement en public. La Lettre qu'il envoya à M. Dugué, Intendant de Dauphiné,

RENÉ LE PAYS. 1690.

lorsque l'on faisoit la recherche des faux nobles, passa pour bonne: il y prouva la noblesse de sa Muse issue de Voiture, & il y rassembla divers traits curieux concernant la Généalogie des Poëtes considérés comme Poëtes. Il fut honoré de l'estime du Duc de Savoie, qui le fit Chevalier de S. Maurice & il écrivit à ce sujet une Lettre fort jolie. Sur la fin de ses jours, un de ses associés ayant malversé, Le Pays fut attaqué, & l'on exigea qu'il payât pour le Diffipateur. Le Pays présenta à cette occasion un Placet au Roi jou après avoir exalté les conquêtes de Liouis XIV il finit ainsi:

Rec. de vers choif. du P. Bouh. p. 291, 292. Mon petit bien n'est pas un sies impérials:

N'attaquez jamais de bicoque
Indigne d'un siège Royal,
Subjuguez tout le Rhin , gloire en sera grande,
La justice le veut ; votre d'bit le demande;
Ce sont des coups dignes d'un Roi.
Prenez sur l'Empéreur , prenez sur la Hollande
Mais , Sire , au nom de Dieu ; ne prenez rien
sur moi.

Ce placet n'ayant pas empêché qu'il ne fût poursuivi & condamné, il en présenta un seçond en ces termes:

sire, je l'ai perdu, ce procès si terrible Qui peut m'enlever tout mon bien; Hélas! ce tout n'est presque rien : Mais ce rien m'étoit tout, & tout perdre est sensible.

RENÉ PAYS. 1690.

Je le perds, & pourquoi? Pour m'être associé D'un homme qui montroit de sages apparences. Il a , ce faux prudent , distipé vos finances ;

Ibid. pag.

Pour lui dois-je être châtié?

D'un innocent avez pitié;

Votre ame à la justice en tout tems est ouverte; Fous ou moi nous perdrons , confultez votre cœur,

Qui de nous deux dans un malheur Peut mieux supporter une perte?

Les autres Poesses de M. Le Pays confistent en Eglogues, Sonnets, Elégies, Madrigaux, Stances & Chansons, & ces Poesies pleines de galanterie & d'enjouement sont imprimées avec ses Lettres, dont on a au moins cinq éditions. M. Despréaux faisoit cependant plus de cas de sa prose que de ses vers. Le Pays est mort à Paris le 13 Avril 1690, & fut inhumé à S. Eustache.

## RAIMOND POISSON.

Raimond Poisson, Parisien, Auteur & Acteur du Théâtre François, mourut la même année, je ne sçais M iii.

RAIMOND Poisson. 1690.

BIBLIOTHEQUE en quel mois, & eut pour lieu de sépulture l'Eglise de S. Laurent. M. Titon du Tillet dit que son pere étoit un habile Mathématicien, & qu'il le perdit fort jeune. Une Epître du fils, en vers François, nous instruit de de R. Poisson. l'état de sa fortune, & nous infinue qu'il avoit eu dans sa jennesse quelpag. 342. & ques principes de Chirurgie. Epître est adressee à un Seigneur que le déréglement trop ordinaire à la jeunesse avoit réduit à un état sacheux, & que Poisson avoit entrepris de guérir. Elle commence ainsi:

RAIMOND POISSON.

1690.

Parn. Fr.

Histoire du

Th. Fr. t. 7

luiv.

Je chante ici les fairs de vorre adolescence, Où se trouvent mêles ceux de mon ignorance; Vous mente m'en avez fait tire plus d'un jour, -11 Ma Mule vous th veut divertir's fon tour.

Il expose ensuite les faits; la frayeur qu'eut le jeune Seigneur que sa conduite ne fût connue de fa famille, & comment illis'adressa à lui pour le tirer de cet embarras; puis il continue en ces termes:

> Nous filmes done , fans page ni laquais , Chez mon pere, auprès du Palais, Qui logeoit au cinquieme étage : Ne pouvant monter davantage, Car fa chambre étoitun greniet. 11 11

## FRANÇOISE.

Nous entrâmes, moi le premier. Pour prendre la meilleure chaise, Croyant vous y mettre à votre aife : Mais nos foins furent fuperflus, Le tems s'étoit affis desius. Et comme à tout perdre il travaille, Il en avoit usé la paille. Cependant je vous y faignai, Et je crois que je vous tirai Dans une petite terrine Qui tenoit environ chopine, Trois palettes de fang d'agneau : Le Corail n'étoit pas plus beau. I'm avois quelque conscience, Mais c'étoit de mon ordonnance . Je n'en voulus pas tirer moins. Pourrant par mes ignorans foins, En huit jours l'affaite en fut faite, Je vis votre santé parsaite, Et tout le mal alla fi bien , . Que Monsseut..... n'en vit rien.

271

RAIMOND Poisson.

Après la mort de son pere, Poisson s'attacha à M. le Duc de Créqui, Chevalier des Ordres du Roi, premier Gentilhomme de sa Chambre, & Gouverneur de Paris, qui voulut bien l'honorer de ses bontés. Poisson en a marqué sa reconnoissance dans une Epître, qu'il a adressée à ce même Seigneur, alors Maréchal de France, & qui nous apprend encore quelques circonstances de sa vie. M iv

Après avoir demandé à M. de Crequi RAIMOND le congé du Sieur Rochebelles, fon Poisson. beau-frere, Cavalier dans le Régiment de M. de Cadrieux,

Poef. div.

Que la fiévre depuis deux ans, Otoit du rang des combattans,

## Il ajoute:

On fait pour un vieux domestique
Ce qu'on ne feroit pas pour quelqu'autre, je croi;
Ce vieux domestique, c'est moi,
Moi qui reçut de vous le nom de Belleroche,
Dans un lieu d'Orléans, où l'on tournoit la broche;
C'étoit un Cabarer que l'on nommoit, je crois,

Les trois Maures ou les trois Rois.

Vous étiez encor là, suivi d'un rien qui vaille,
Je pense que c'étoit ou la Plante ou Briaille;
Je ne sçais quelle route ils ont choisi tous deux,
S'ils vont en Paradis ils seront bienheureux.

Mais je reviens à mon Baptême, Lequel fut fait sans eau, sans sel, huile, ni crême, Le vin d'Espagne seul sit l'office de tout,

J'en fus mouillé de l'un à l'autre bout, Car après j'en bus comme un chantre; Bref, je fus baptisé jusques dedans le ventre. Ensuite, il me souvient encor, Que je reçus de vous douze beaux Louis d'or,

Que je reçus de vous douze beaux Louis d'or, J'en avois bon besoin; mais pour ce bon office, J'en ai présentement mille à votre service, &c.

Le Poëte dit dans la suite de cette Epître, qu'il avoit alors sept ensans, dont l'aîné étoit âgé de 18 ans.

Le goût que Poisson prit pour la RAIMOND Comédie, fut si vif, que sans considérer les avantages que le Duc de Créqui auroit pu lui faire, il le quitta pour aller jouer la Comédie en Province. Ce fut sans doute vers 1650 ou l'année suivante : car en 1653 il étoit Acteur de la Troupe de Bourgogne; & en 1680 cette Troupe ayant été réunie à celle de Guénégaud, il y passa avec ses camarades. Son talent supérieur pour les rôles Comiques, & principalement pour celui de Crispin, qu'il imagina & qu'il adopta, fontenu d'un esprit agréable, & rempli de faillies, le firent connoître de toute la Cour., & même de Louis XIV. qui le remit dans les bonnes graces de M. de Créqui. & lui donna plusieurs marques de sabonté & de sa libéralité. En 1662 ... tems auquel le Roi accorda dès pensions aux gens de Lettres de son Royaume, & à quelques étrangers, Poisson adressa une Lettre à Louis. XIV. qui commence ainfi:

> - A ceux qui se metent d'éerire, On dit que vous donnez de quoi, Cependant je m'en mele , Sire, Et yous ne songez pas à moi.

Poysson.

Me ferez-vous paffer pour buse ? Souvent les enfans de ma Muse,

Par d'heureux eas fortuirs, vous ont defennuye; Ah! Sire, que votre suffrage,

De ma veine tremblante eut enflé le courage, Si vous ne m'eussiez oublié!

Il parle ensuite au Roi d'une pension de mille livres que lui, Poisson, faisoit à la Dsle de Belletose, Comédienne, qui s'étoit retirée après la most de Bellerose son mari, & il lui expose d'une maniere plaisante combien cette pension lui étoit à charge, & qu'elle l'engageoit, à chaque quartier qu'il payoit, de souhaiter que ce sur le dernier, & ajoute

Pourtant si vous vouliez, Grand Roi,
Comme elle n'est point ma parente,
Que sa vie ou sa mort me sût indistérente,
Vous n'auriez qu'à payer pour moi;
Je n'attendrois plus d'heure en heure,
Celle où j'aspire qu'este meure;
Vous changeriez mon triste sort;
Oui triste, je le puis bien dire,
Car si je n'espère en vous, Sire,
Je n'espèrerai qu'en la intort.

Le Roi gouta cette Epître, Accorda quatre cens livres de pension à l'Auteur, & Poisson lui sit ce remerciment: Monarque adoré dans la paix,

Et redoutable dans la guerre,

Toi qui te rends par tes hauts faits

Admirable à toute la terre,

Louis, qu'on fait pour toi de vœux!

Que fous ton regne on aft heureux!

Grand Roi, tout l'Univers t'adore;

Le Ture, le Sarmate, le Maure,

nett de leurs climats pour te voir un mon

RAIMOND Poisson. 1690.

Viennent de leurs climats pour te voir un moment ; Auprès de toi César, Scipion, Alexandre, Ne font pas leur étonnement.

Et moi, Grand Roi, j'avoue ingénuement, Que je ne sçais par ou m'y préndre, Pour re faire un remerciment. Par une bonce surprenance,

Tu m'as donné quatre cens francs de fente, Je ne re remercirois point!

Non, grand Roi, je ne puis être ingrat à ce point.
Je jure, & c'est hazard si quelqu'un n'en murmure,
Mais nécessairement, Sire, il saut que je jure;
Er que ta Majesté puisse voir en esset,
Si je suis insensible au bien qu'este m'a fait;
Que ma famille soit de malheur poursuivie,
Et que la Bellerose air vingt ans de same,
Si je pusse jamais un soul jour de ma vie,
Sans prier pour ta Majesté.

On lit ce qui suit dans le Fureteriana: « Poisson étoit bien venu par-

» tout. M. Colbert lui avoit tenu un ,, enfant , .... ce qui lui avoit donné » entrée chez ce Ministre , à qui il

» portoit quelquefois des vers à sa M vi

Pag. 28, & 30. RAIMOND Poisson.

276 BIBLIOTHEQUE » louange. Un jour qu'il y fut, après-» y avoir été plusieurs fois pour tâ-» cher d'obtenir un emploi pour le fil-»leul, mais jusqu'alors inutilement, vil salua M. Colbert, & lui dit qu'il » apportoit quelques vers qu'il pre-» noit la liberté de lui présenter. Le » Ministre rebuté de pareilles piéces, » lui coupa la parole, & le pria très-» fortement de ne lui point lire ses » vers. Vous n'êtes faits vous autres, » dit-il, que pour nous incommoder » de la fumée de votre encens. Mon-» seigneur, dit Poisson, je vous assure » que celui-ci ne vous fera point de » mal à la tête; il n'y a rien qui ap-» proche de la louange. M. De Mau-«levrier, & toute la compagnie, » impatiens de voir les vers de Pois-» son, priérent M. Colbert de les sui » laisser lire, ce qu'il permit à condi-» tion qu'il n'y auroit point de louan-» ges. Poisson commença ainsi:

Ce grand Ministre de la paix,

Golbert que la France révére,

Dont le nom ne mourra jamais:

"Poisson, dit M. Colbert, vous ne "me tenez pas parole; finissez; je "me souviendrai de vous dans l'oc-

FRANÇOISE. » cafion.... Monseigneur, repliqua » Poisson, je vous jure que voilà tout » ce qu'il y a de louange dans cette Poisson. » piéce. N'importe, ajouta M. Col-» bert, n'en lisez pas davantage. La » compagnie le pria néanmoins de si » bonne grace, qu'il permit, quoi-» qu'avec assez de peine, à Poisson-» de continuer. Celui-ci recommença , en ces termes ::

RAIMOND 16900

Ce grand Ministre de la paix .. Colbert que la France révére, Dont le nom ne mourra jamais : Eh bien, tenez, c'est mon compere. Fier d'un honneur si peu commun , . Est-on surpris si je m'étonne, Que de deux mille emplois qu'il donne, Mon fils n'en puisse obtenir un.

M. Colbert accorda fur le champ à Poisson, pour son fils, un emploi de Contrôleur genéral des Aydes. Co Poëte quitta la Comédie à la clôture du Théâtre, avant Pâques de l'année 1685, & mourut, comme je l'ai dit, en 1690. Il avoit eu sept enfans, dont un seul, Paul Poisson, prit le parti de la Comédie, succeda à son pere dans les mêmes rôles qu'il avoit joués, & le remplaça avec ce succès

RAIMOND Poisson.

1690.

BIBLIOTHEQUE qui flatte l'amour propre, & qui l'attacha plus particuliérement à une profession que le Christianisme condamne. On a dix Comédies de Raimond Poisson, toutes en vers: Lubin, ou le Sot vengé : Le Fou de qualité : Le Baron de la crasse: L'après-soupé des Auberges: Les faux Moscovites: Le Poète Basque: La Hollande malade: La Mégere amoureuse : Les Femmes coquettes: Les Foux divertissans. La Comédie du bon Soldat a été tirée de cette piéce. On trouve dans le même Recueil, & sous le nom de Poisson La Comédie sans tiere; mais elle est de Bourfault. A l'égard des Poesies diverses de Raimond Poisson, il n'y a que son Epître au Roi, qui se trouve avec son Théâtre, dans l'édition de 1687. en 2 vol. in-12. Mais elles étoient réunies dès 1681 à la tête de la Comédie intitulée Les Foux diverriffans. Celles dont j'ai fait mention s'y lisent, avec d'autres pièces au Maréchal de Créquy, à MM. de Louvois, Colbert, & Desmarêts, à la Duchesse de Richelien, à plusieurs Acteurs & Actrices du Théâtre Francois, à MM. Sansier, Caboust, Hardown & autres. Toutes ces Poefies

FRANÇOISE. 279 diverses ont un air aisé & naturel qui plaît.

P. D. S. D.

P. D. S. D.

Je ne sçais à qui attribuer des Satyres qui partitent la même année 1690, sous le titre de Satyres, ou Réflexions sur les erreurs des hommes, Et les Nouvellisses du tems. L'Epître dédicatoire à M. Boucherat, Chancelier de France, est signée D. D. & dans le privilège du Roi, l'Auteur est désigné par ces Lettres initiales P. D. S. D. Le Recueildont il s'agit contient neuf Satyrés, versisées assez lachement, mais pleines de choses atiles & très-sensées.

Dans la 1. le Poète se récrie contre la sureur qui porte les hommes à se détruire les uns les autres; ce qui lui donne lieu de parler de la guerre, & des instrumens meurtriers qu'on y met en usage: il finit par une peinture des désordres que la vanité a introduits dans le monde. Il montre dans la 2. que les plus grands hommes sont sujets à se tromper, & que l'esprit, par l'abus que l'on en fait, n'est que trop souvent la cause ou l'occasion des maux les plus dange-

1690 ..

reux: l'éloge de Louis XIV. termine P.D. S.D. cette 2. Satyre. La 3. attaque l'avarice & les effets pernicieux que l'amour de l'argent produit dans toutes les conditions. La 4. est un portrait des égaremens de la jeunesse, & des incommodités de la vieillesse, & le Poëte y prouve cette vérité, Que le sage aussi bien que celui qui a l'esprit foible est souvent l'esclave des événemens. Dans la 5. qui est sur la manière de se rendre illustre par sesouvrages, le Poete donne des avistrès-utiles, connus, j'en conviens, de tout écrivain sensé, mais communément fort peu pratiqués. Il y parle du Sieur Pontier, Auteur du Cabinet des Grands, livre peu estimé:

Que d'Auteurs sans raison! Que de plumes sté-

L'Amour propre peut tout en ce facheux métier; Et dans son Cabinet on voit toujours Pontier-

La 6. Satyre concerne les procès & le malheur de ceux qui plaident. . Ce que l'Anonyme dit contre la corruption des Juges, & le trop grand nombre de Loix & de Coutumes, n'a rien d'outré. Il prouve dans la 7. que l'homme n'est point, à proprement FRANÇOISE. 281 parler, heureux dans quelque condition qu'il puisse être, & que, pour l'ordinaire, on l'est encore moins à la Cour que partout ailleurs.

P. D. S. D. 1690.

Que l'on soit habitant de Paris ou de Rome, Par bien plus d'un endroit on sent que l'on est homme:

Les charges, les Grandeurs n'allongent pas nos jours;

Ces choses trop souvent en arrêtent le cours,

Il dit de lui-même, en finissant, qu'il ne se sentoit pas propre à de grands ouvrages, ni à écrire l'histoire.

Moi qui ne suis point ne pour ces projets fameux, l'évite ces desseins comme trop dangereux.
Si j'ose quelquesois errer sur le Parnasse,
C'est qu'au sacré Vallon mon esprit se délasse:
De la vie, en un mot, je calme un peu l'ennui,
Riant également de moi-même & d'autrui.

C'est dans la 8. Satyre qu'il attaque les Nouvellistes de profession, gens presque toujours sort oisis, très-souvent fort ennuyeux, & qui parlent d'un ton décisif de ce qu'ils sçavent communément le moins. Le Poète les peint assez bien, & montre le danger qu'il y a en bien des occa-sions à répandre & à débiter des nou-

1690.

velles. Il ne réprouve pas une soua-P.D. S. D. ble curiolité, il ne veut pas qu'on foit insensible à ce qui se passe d'important dans le monde; mais il blame l'inquiétude & le desir trop ardent de vouloir tout sçavoir, tout péné-trer. La 7. & derniere Satyre est sur la différence de ce fiécle (le 17.) d'avec les précédens, & sur les défordres que le poison causoit de son tems dans la société civile. Il y censure l'ignorance, & fait voir les avantages de l'étude.

N. COUR-

N. COURTIN.

TIN. 1690.

M. Courtin attaqua aussi les erreurs des hommes; non par les traits de la Satyre, mais en leur opposant quelques exemples éclatans de grands personnages qui en avoient sçu triompher, & les dogmes comme les maximes de la Religion les plus capables de ramener à la vérité ceux qui s'égarent, ou de les prémunir contre la séduction. Ce ne sut pas cependant par-là qu'il commença sa carriere poétique. Charmé des hauts faits de Charlemagne, il conçut le dessein de chanter le rétablissement de l'Em-

FRANCOISE. pire Romain, qui avoit coûté tant de soins & de fatigues à ce Prince; & N. Cour sans avoir assez mesuré ses forces avec son entreprise, il donna en 1666 un Poëme héroique en six chants; où l'on voit trop peu de critique, & trop de fictions, & de merveilleux dénué de vraisemblance.

1690.

Louis le Laboureur avoit déja donné un Poeme de Charlemagne, mais dont l'objet étoit différent. Il y traitoit le rétablissement du Pape. M. Courtin déclare qu'il n'en avoit aucune connoissance lorsqu'il composa le sien; il l'avoit fait dans une solitude où il n'entendoit que rarement parler de ce qui se passe dans la République des Lettres. Rentre apparemment dans le commerce ordinaire de la vie, il célébra en 1674 la Nouvelle Conquête de la Franche-Comté. Ce second Poeme est en quatre chants, mêles de quelques fictions & de plufieurs allégories qui paroissent assez justes. Le Poète a sçu trouver le secret d'y rappeller une partie des deux Campagnes qui avoient précédé la conquête de la Franche-Comté. Il y nomme les principaux combattans, & il rend à chacun la justice qui lui

N. Cour- cependant, & le détail des actions n'est pas assez animé. Le zéle avoit fait prendre la plume à l'Auteur; mais les Muses ne l'ont pas suffisamment secondé.

Il ne fit plus sur la fin de ses jours que des Poesses Chrétiennes, qu'il réunit & publia en 1687. Ce Recueil contient encore un Poeme héroique de Charlemagne en cinq livres, mais de Charlemagne pénitent. Le Poëte dit qu'il avoit préféré de faire connoître la pénitence qui a fait saint ce grand Monarque, que de continuer à chanter les hauts faits d'armes qui l'ont fait Empereur des Romains. Il convient que son ouvrage est d'une invention aussi singuliere, que le sujet en est nouveau; que les actions de piété, les humiliations, les austérités, les afflictions, les larmes, les soupirs, qu'il expose, qu'il décrit, qu'il tâche de peindre, ne seront peut-être pas au goût de ceux qui ne veulent dans les poemes que des portraits de grandeur, que des idées magnifiques, que des aventures extraordinaires, des faits d'armes merveilleux, des passions éclatantes; mais il se flatte, & il me sem-

FRANÇOISE. ble qu'il est un peu fondé, que l'on! trouvera que les principales regles N. Courde l'art ne laissent pas que d'y être TIN. exactement observées, que les incidens n'y sont pas tout-à-fait dénués de beauté & d'agrément, que les épisodes y sont affez justes & affez bien imaginées, que les déscriptions n'en sont pas désagréables. Je voudrois que la vérité de l'histoire y fût aussi exactement observée; mais il m'a paru que le Poëte mettoit beaucoup plus d'actions de sainteté sur le compte de Charlemagne que l'histoire n'en reconnoît. Il le loue aussi sur son amour pour les sciences & pour les scavans, & sur cela il ne dit rien de trop. Voici le portrait qu'il y fait d'Alcuin dans le 3. Livre.

1690.

C'est ce sage Docteur qui de toute la France Chassa, comme un Soleil, la nuit de l'ignorance .

Et qui fit refleurir au Royaume des Lys, Depuis un tems si long les Arts ensevelis. C'est lui qui sur les bords de la fameuse Seine, Jetta les fondemens d'une nouvelle Atheine, Et dans l'ample pourpris d'une immense Cité, Qui fait de tout l'Etat la force & la beauté, - Recueillit fur un Mont les Muses dispersées, Alors de toutes parts errantes & chassées;

N. Cour-

Et ce grand Empereur approuvant fon deffein, Les treut dans la Cour, & leut ouvrit fon fein.

1690.

Si le Poëte a voulu parler en cet endroit, comme il paroît, de la fondation de l'Université de Paris, il a anticipé les tems; cette fameuse école est possérieure à Charlemagne.

Les autres Poesses de ce Recueil, font fur les quatre fins de l'homme, la Mort, le Jugement dernier, le Paradis & l'Enfer, & La chute du premier homme. Ce dernier Poëme est en deux chants; dans le 1. M. Courtin parle de la création de l'homme dans l'état d'innocence, de son bonheur, de la liberté que Dieu lui donna de manger de tous les fruits du Paradis terrestre, à l'exception d'un seul; de l'envie que le Démon conçut de cette félicité, & des moyens qu'il prit pour en dépouiller Adam & Eye. xecution de ces moyens, la chute de nos premiers peres, & ses suites, funestes à toute leur possérité; sont le fujet du second chant. 111

Il paroît par ces vers du Poème sur la more, que l'Auteur étoit alors dans un âge avancé, puisqu'il dit en le

commençant:

# FRANÇOISE

Comme un Cygne mourant aux rives du Méandre, Annonce son trépas d'un chant lugubre & tendre : Ainst près du fépulchre, & déja sur le bord Des ténébreuses eaux où préside la mort, Je chante les rigueurs de la Parque inhumaine, Et les farales loix de son ample domaine, &c.

TIN.

1690.

M. Courtin a dédié ce recueil à David pénitent; & dans l'approbation des Docteurs en Théologie, qui est du 26 Août 1683, il est qualifié ancien Professeur en Humanités de l'Université de Paris: c'est tout ce que j'ai pu apprendre à son sujet : j'ignore de combien de tems il a furvécu à l'impression de ces Poësses chrétiennes.

### ISAAC DE BENSERADE.

On n'a pas le même doute fur le Benseratems de la mort d'Isaac de Benserade, Conseiller d'Etat, reçu à l'Academie Françoise le 17 Mai 1674; cette mort arriva à Paris le 19 Octobre 1691. Il étoit né en 1612 à Lyons-la-forêt, pe-lemant toutite ville de la haute Normandie, & chant la vie fortoit d'une famille engagée dans les de M. de Benerreurs du Calvinisme. On dit que son pere étoit Maître des Eaux & Forêts. Il y a lieu de croire que celuici rentra dans l'Eglise Catholique,

1 -- 400 - 1

1691.

Isaac DE Confirmation à l'âge de 7 à 8 ans.
BENSERA- Ce fut M. Puget, Evêque de D.

1691.

Ce fut M. Puget, Evêque de Dardanie, depuis de Marseille, qui lui administra ce Sacrement, & l'on rapporte que ce Prélat voulant l'engager à prendre un autre nom que celui d'Isaac, l'enfant lui répondit qu'il le vouloit bien, pourvû qu'on lui donnât du retour; ce qui sit augurer, ajouteton, qu'il sçauroit un jour défendre son bien: cependant on dit que son pere lui ayant laissé une succession fort embrouillée, il aima mieux, quoique Normand, abandonner tout que de plaider.

On a prétendu que ses ancêtres avoient été illustres par leur noblesse. Si nous en croyons l'Auteur du Mercure galant, (Octobre 1691) il étoit issu de Paul de Benserade, Seigneur de Chépy, Chambellan du Roi Louis XII, Grand Maître & Capitaine général de son Artillerie, Gouverneur du Château de Milan, comme il est, dit-il, justissé par les Lettres de naturalité à lui accordées, & à son sils Louis de Benserade en 1504. Il avoit, ajoute-t-on, des alliances dans la maison de la Porte & dans celle de

FRANÇOISE.

Vignacourt, étant petit - neveu d'un Grand-Maître de Malte de ce nom, ISAAC D & cousin issu de germain de celui qui BENSERAregne présentement. Mais ce langage est bien différent de celui de Ménage, qui prétend avoir entendu dire que Benserade étoit fils d'un Procureur de Gifors; & d'un autre écrivain plus moderne, qui dit, que ni sa famille, ni peut-être son véritable nom, n'ont jamais été bien connus. « Je ne m'ar-» rêterai point, dit à cette occasion » M. l'Abbé d'Olivet, à discuter ce t. 2: p. 262. "qui est de la noblesse de Benserade. »S'il avoit laissé des enfans, ce seroit » leurs affaires; mais il n'a laissé que " des Poësies, & à cet égard peu im-» porte qu'il descendît ou non des » anciens Seigneurs de Malines, & » que du côté maternel il tînt à la " maison de la Porte, & à celle de » Vignacourt ». Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'étant venu jeune à la Cour, il s'y donna pour parent du Cardinal de Richelieu, & que ce Ministre & le Duc de Brézé, le regarderent comme appartenant à leur famille. Le Cardinal lui conseilla de se livrer à des études sérieuses, & d'embrasser l'état Ecclésiastique, asin Tome XVIII.

ISAAC DE

1691.

IS A A C DE BENSE-RADE.

169I.

de lui procurer des bénéfices. Mais le Théâtre, dit M. d'Olivet, eut pour lui plus d'attraits que la Sorbonne; une Actrice, la Bellerose, lui tourna la tête, & il s'amusa dès-lors à faire des vers galans, & même des Comédies & Tragédies. On a de lui dans ce genre, Cléopatre, & La mort d'Achille & la dispute de ses armes, Tragédies, dont la 1. est de 1635. & la 2. de 1636; Iphis & Iante, Comédie, & Gustave, ou l'heureuse Ambition, Tragi - Comédie, l'une encore de 1636 & l'autre de 1637. Méléagre, Tragédie, qui est de 1640. Paul Boyer, dans sa Bibliothèque universelle, y ajoute La Pucelle d'Orléans. Tragédie, qui est de 1642; mais Samuel Chapuzeau, dans son Théâtre François, donne cette pièce à M. de la Mesnardiere, & il pouvoit en être mieux instruit que Boyer. Ces piéces Dramatiques firent peu d'honneur à Benserade, qui n'avoit pas pour ce genre d'écrire les talens qu'il falloit, & personne n'a souscrit aux éloges que Mayret a donnés à sa Cléopatre.

On peut consulter sur cela les tomes V. & VI. de l'Histoire du Théâtre Fran-

P. 167. P. 116.

gois.

FRANÇOISE. 291

Quoique le Cardinal de Richelieu ne goutât point le parti que Benserade avoit pris, il ne laissa pas de lui DE BENSEaccorder une pension de six cens livres, & après la mort du Cardinal, événement qui lui fit perdre sa penfion, il s'attacha au Duc de Brezé, qui commandoit une Armée navale. Mais à la seconde Campagne qu'il fit sous lui, le Duc ayant été tué, Benferade, qui n'avoit encore aucun grade dans la Marine, se resugia à la Cour, où il étoit déja très-connu en qualité, de bel esprit. La Reine Mere lui assura une pension de mille écus; & l'on croit qu'il auroit eu aussi la protection de Madame la Duchesse d'Aiguillon, fans ces quatre vers qu'il fit après la mort du Cardinal, & dont cette Dame se trouva offensée :

ISAA 169 I.

Cy gift : ouy gift par la mort-bieu Le Cardinal de Richelieu; Et ce qui cause mon ennui, Ma pension avecque lui.

Il fut secouru par d'autres Dames riches & libérales, dit l'Abbé Tallemant; & dans la fuite, il obtint jufqu'à sept mille livres de pension sur des bénéfices, dont M. le Cardinal Nij

RADE.

1691.

Mazarin lui en donna deux en mou-Isaac rant sur l'Evêché de Mende auquel DE BENSE- il avoit fait nommer Hyacinthe Serroni, depuis Archevêque d'Albi. Il avoit une autre pension de deux mille livres sur l'Abbaye de Hautvilliers, & une rente de 500 écus sur la Maifon de ville de Lyon.

> Ses Poësies galantes, ou sur d'autres sujets, & ses bons mots le mirent fort à la mode. Durant plus de 20 ans il fut presque le seul chargé de composer les vers des Ballets qui faifoient alors un des principaux divertissemens de la Cour. Il y prit un tour nouveau & hardi, ce fut de découvrir dans les peintures fines & délicates qu'il faisoit des Dieux & des Déesses, le caractere, l'inclination, & même les aventures des personnes de la Cour, qui représentoient des rôles dans ces spectacles. Il sentoit sur cela son talent, il en étoit jaloux, & vouloit qu'on connût sa supériorité. M. le Président de Perigny, qui étoit alors Lecteur du Roi, ayant fait 'en 1664 le dessein & les vers du Ballet intitulé les Amours déguisés, & ce Ballet n'ayant pas eu le succès de ceux de Benserade, celui

FRANÇOISE. 293 ci en triompha, & le témoigna par ces 4 vers qu'il fit sur le champ:

IS A A C DE BENSE-RADE.

1691.

Ami Lecteur, ou Président; n'importe: La Mascarade est belle, & vous l'entendez bien; Vos Amours déguisés le sont de telle sorte, Que le Diable n'y connoît rien.

## M. de Perigny repliqua par ces vers:

Méchant plaisant, ou Poëte; n'importe: La Mascarade est belle, & la Cour l'entend bien, Mais pour les gens de votre sorte On est ravi qu'ils n'y connoissent rien.

Mais ce commencement de querelle n'alla pas plus loin. Celle que Benserade s'attira avec Moliere ne sut pas de plus longue durée. Il avoit plaisanté sur un endroit d'un Ballet que le dernier avoit fait. Moliere ne s'en vengea qu'en faisant des vers pour le Roi, représentant Neptune & le Soleil, d'un style fort ressemblant à celui de Benserade, un peu outré, à la vérité, par les jeux de mots; & ces vers surent vus de toute la Cour, & la réjouirent.

La piéce que Benserade lut en 1684 dans une assemblée de l'Académie Françoise, le jour de la réception de

N iij

Thomas Corneille, fut prise plus se-Is A A C rieusement. Il faisoit dans cette pièce DE BENSE- le portrait en raccourci des 40 Aca-RADE. démisiers qui vivoient alors par

1691.

démiciens qui vivoient alors, par rapport à leurs personnes, à leurs talens, à leurs avantures, & à leur fortune. Il y parloit avec liberté de chacun d'eux, mais avec ce tour fin & inimitable que l'on a loué dans beaucoup d'autres de ses poësses. Celle-ci mortifia plusieurs de ses Confreres; & quoique très-applaudie par d'autres; & peut-être même par plusieurs de ceux qui en entendirent la lecture, l'Auteur crut devoir la supprimer, & elle n'a jamais vû le jour, quoique le Pere Le Long, dans sa Bibliothèque des Historiens de France, en parle comme d'une piéce imprimée.

Benserade réussission des chanfons; & la plûpart des airs tendres du célébre Lambert sont composés sur ses paroles. C'est à cause de ses vers chantans, qui, avec ceux qu'il a composés pour les Ballets, ont fait sa plus grande réputation, que M. Despréaux dit en parlant de Louis XIV, dans le quatrième chant de son Art Poëtique,

### FRANÇOISE.

Que de son nom chanté par la bouche des Belles, Benserade en tous licux amuse les ruelles.

DE BENSE-

1691.

En effet les Dames les plus aimables RADE. & les plus spirituelles, soit de la Cour, soit de Paris, se faisoient un plaisir de l'attirer chez elles, & récitoient volontiers de ses vers. Christine Reine de Suéde charmée pareillement de ses ouvrages, voulut l'attirer à Stockolm, & la Cour de France fut fur le point de lui donner l'emploi de Résident, & même d'Ambassadeur en cette Cour. Mais cela n'ayant pas eu lieu, un plaisant, dit l'Abbé Tallemant, data ainsi une de ses Gazettes:

> L'an que le Sieur de Benferade N'alla point à son Ambassade.

" En général cependant, le style " & la versification de Benserade sont sur Despr. t. » plutôt faciles qu'aisés, dit un Cri- 2. p. 165. » tique moderne. Ils ont l'air du na-. " turel; mais on y trouve fouvent du » plat & du languissant. On ne peut " nier qu'il n'eût beaucoup d'esprit; » mais qu'on ôte de ses piéces les »plus estimées, les allusions forcées, » les équivoques, les pointes, les

ISAAC DE BENSE-RADE,

1691.

» quolibets, que lui restera-t-il qui » réponde à son ancienne réputa-» tion? » J'ai parcouru ses Epîtres, ses Sonnets, ses Stances, ses Elégies, ses Madrigaux, son Poeme sur le Mariagedu Roi, ses vers des 24 Ballets, & il m'a paru que le jugement que je viens de rapporter n'avoit rien d'outré. Une de ses meilleures piéces est celle que le Pere Bouhours a inférée dans son Recueil de vers choisis. Je parle de la Plainte du Cheval Pégase aux chevaux de la petite Ecurie, qui le vouloient déloger de son galetas des Thuilleries. C'est que Benserade avoit un logement au Pavillon de ce Château, & qu'on avoit été obligé de le lui ôter pour le donner à un Ecuyer lorsqu'on y plaça la petite Ecurie. La Plainte qu'il composa est d'une badinerie fine & délicate, & l'éloge du Roi y est très-bien amené. Benferade n'étoit propre qu'à ces ingénieuses bagatelles; quand il en sortoit, il sortoit de son caractere. Les grands sujets lui convenoient peu, encore moins les sujets de piété.

Sçaurions-nous, dit M. l'Abbé d'Olivet, qu'il eût paraphrasé en vers quelques chapitres de Job, sans

FRANÇOISE. un Sonnet dont il accompagna cette paraphrase en l'envoyant à une Dame? Il y a eu cependant au moins deux éditions de cette paraphrase, l'une en 1638, & l'autre en 1647, & peut-être y en a-t-il eu une troisiéme vers 1651, puisque la dispute née à l'occasion du Sonnet en question ne commença que ladite année. On en trouve l'histoire dans les Mémoires de Littérature de M. de Sallengre. On y lit que le Sonnet de Benserade fut généralement approuvé, mais que les ennemis qu'il s'étoit fait par sa liberté de parler, prétendirent que ce Sonnet n'approchoit pas de celui que Voiture avoit composé pour une Dame nommée Uranie. Ce différend partagea toute la Cour & tous les beaux esprits de ce tems-là, & l'on nomma Jobelins les partisans de Benferade, & Uranins ceux qui te déclaroient pour Voiture. Il falloit nécesfairement prendre parti pour l'un ou pour l'autre; il n'étoit pas permis de demeurer neutre : sur quoi un bel esprit fit ces quatre vers:

ISAAC DE BENSE-RADE.

1691.

Uranie & Job, ce me semble, N'avoient rien à se demander;

ISAAC DE BENSE-RADE.

1691.

Ma foi l'on devroit bien gronder Ceux qui les mettent mal ensemble.

Les Jobelins suivoient l'étendart du Prince de Conti, & les Uranins avoient à leur tête Madame la Duchesse de Longueville, qui s'expliqua affez librement sur le Sonnet de Benserade dans une Réponse qu'elle fit à la Comtesse de Brégy, qui lui avoit écrit en faveur du Sonnet sur Job. Ces deux Lettres fe lisent dans le Recueil de Madame de Brégy, p. 17, 19. avec une Epigramme que celleci fit sur le même sujet. (ibid. p. 98.) En combien d'autres manieres ne s'escrima-t-on point de part & d'autre, comme le fait entendre M. Corneille dans ce Sonnet:

> Deux sonnets partagent la ville, Deux sonnets partagent la Cour, Et semblent vouloir à leur tour Rallumer la guerre civile.

> Le plus fot & le plus habile En mettent leur avis au jour, Et ce qu'on a pour eux d'amour A plus d'un échausse la bile.

Chacun en parle hautement Suivant son petit jugement, Ets'il y faut mêler le nôtre,

#### FRANÇOISE.

L'un est sans doute mieux rêvé, Mieux conduit, & mieux achevé, Mais je voudrois avoir sait l'autre. 299

ISAAC DE BENSE-RADE. 1691.

Le même dit dans un autre Sonnet en apostrophant la demangeaison de la guerre civile,

Que vous avez de peine à demeurer oisive, Puisqu'au même moment qu'on voit bas les fron-, deurs,

Pour deux méchans sonnets, on demande, qui vive?

M. le Prince de Conti, selon d'au- Joly, Rem. tres celui de Condé, porta ainsi son sur Bayle, p. jugement sur les deux Sonnets, cau- 199. ses de la dispute:

Ces deux sonnets n'ont rien de comparable,
Pour en parler bien nettement;
Le grand est le plus admirable,
Le petit est le plus galand.

Le grand, en vers de six pieds, est celui de Voiture; & le petit, en vers de 4 pieds, est de Benserade.

Ce dernier fâché de voir la Duchesse de Longueville prévenue contre son Sonnet, lui en sit ses plaintes par un autre Sonnet qu'on peut lire N vi

dans les Mémoires de Littérature de Isaac M. de Sallengre, de même que les BENSEvers que fit Mlle de Scuderi sur le RADE. même sujet, la Glose que Sarrasin 1691. adressa à M. Esprit, qui étoit du parti des Jobelins, & un extrait de l'examen critique que fit Balzac des deux Sonnets de Voiture & de Benserade.

> Il y avoit plus de 40 ans que M. de Benserade jouissoit de toute sa gloire, lorsqu'il s'avisa de publier en 1676 ses Métamorphoses en Rondeaux, ouvrage qu'il entreprit à l'usage de M. le Dauphin, par ordre du Roi, qui le gratifia d'une fomme de dix mille livres, mais qui n'en fut pas

& luiv.

Fr. mieux reçu du Public. Je ne répétenouv rai point ce que j'en ai dit ailleurs, afin de ne pas trop allonger cet article. Je me contenterai de rapporter ce Rondeau que l'ingénieux Chapelle fit en réponse à l'Auteur, qui lui avoit envoyé de son livre un exemplaire bien relié,

> A la fontaine où l'on puise cette cau, Qui fait rimer & Racine & Boileau, Je ne bois point, ou bien je ne bois guére; Dans un besoin, si j'en avois affaire, J'en boirois moins que ne fait un moineau.

#### FRANÇOISE. 301

Je tirerai pourtant de mon cerveau Plus aisément, s'il le faut, un Rondeau, Que je n'avale un plein verre d'eau claire A la fontaine.

DE BENSE-RADI. 1691.

De ces Rondeaux un livre tout nouveau, A bien des gens n'a pas eu l'art de plaire; Mais quant à moi j'en trouve tout fort beau, Papier, dorure, image, caractere, Hormis les vers , qu'il falloit laisser faire A La Fontaine.

On a plusieurs autres Rondeaux fur le même sujet dans le Porte-feuille de M. L. D. F. à Carpentras,

1694 in-12.

Le dernier ouvrage de Benferade est un Recueil d'environ 200 fables réduites en autant de Quatrains, dont 39 ont été gravées au Labyrin- l'Acad. Fr. the de Versailles. Non seulement il 271. ne donna plus rien depuis au Public, il fit même divorce avec le grand monde. Jusqu'alors esclave de la Cour, il voulut enfin se voir libre, & à la campagne. Gentilly près de Paris fut le séjour qu'il choisit; & au-dessus de la porte de sa retraite, il fit mettre des armes qu'il s'étoit données, avec une Couronne de Comte. Un de ses amis dit un jour en les voyant, c'est aux Poëtes à en faire.

Parn. Fr. t. 2. p. 270 3

301 BIBLIOTHEQUE Sa maison & ses jardins étoient des Is A A c mieux décorés: tout y respiroit l'es-E BENSE- prit poëtique du Maître; on n'y voyoit qu'inscriptions gravées sur l'écorce des arbres, & celle-ci se 1691. présentoit la premiere :

> Adieu fortune , honneurs , adieu vous & les vôtres , Je viens ici vous oublier.

> Adieu toi-même, Amour, bien plus que tous les auttes

> > Difficile à congédier.

Ces deux derniers vers ne doivent être pris que sur le pied de l'hyperbole, puisque Benserade avoit alors 70 ans, & qu'il étoit de plus attaqué de la gravelle. La solitude ne lui sit rien perdre, dit-on, de la vivacité & de l'enjouement de son esprit, ce qui a fait dire à M. de Senecé, son panégyriste:

Aiftoire du Th. Fr. t. 6. P. 117.

RADE.

Ce bel esprit eut trois talens divers Qui trouveront l'avenir peu crédule ; De plaisanter les Grands il ne fit point scrupule, Sans qu'ils le prissent de travers : Il fut vieux & galant fans être ridicule, Et s'enrichit à composer des vers.

La retraite lui inspira cependant des sentimens plus salutaires, & il en

FRANÇOISE. 303 vint à ne trouver plus de consolation que dans les Pseaumes, occupé Is A A C uniquement ou à les réciter, ou à les DE BENSItraduire en vers françois. On voit par une de ses Lettres du 3 Novembre 1690, imprimée parmi celles du Comte de Busii Rabutin, qu'il avoit traduit ou paraphrasé ceux qui entrent dans les Heures de l'Eglise. Sa Religion éclata aussi dans ses douleurs; & celles-ci devinrent fi vives, qu'il résolut de se soumettre à la dangereuse & violente opération de la taille. Mais sa constance ne sut pas mise à cette derniere épreuve. Ayant voulu se faire saigner par précaution, le Chirurgien lui piqua l'artére, & troublé de cet accident, prit la fuite, au lieu de travailler à étancher le sang. On n'eut que le tems d'appeller le Pere Commire, Jésuite, fon Confesseur & son ami, lequel n'arriva que pour le voir mourir. Il avoit 78 ans.

L'Auteur du Mercure Galant cité plus haut, ne dit pas que sa mortait été si précipitée. " La maladie qui a ,, emporté M. de Benserade, dit-il, " l'a furpris dans la préparation qu'il » faisoit pour se faire tailler de la

1691.

» pierre, & tout l'art des Médecins I s A A c » n'a pu réparer la faute des Chirur-DE BENSE- » giens. Il a eu une fiévre violente, RADE. » accompagnée de réveries; mais

1691. .

» comme il a toujours eu beaucoup de » religion ( fans doute depuis fa re-" traite ) & qu'il s'étoit préparé à » l'opération qu'on lui devoit faire, "en véritable chrétien, & en chré-» tien pénétré des vérités de la foi, » s'abandonnant entiérement aux or-» dres de la Providence, tous les dif-» cours qu'il tenoit, quoiqu'ils fuf-» sent prononcés avec véhémence, » suivant son tempérament, s'adres-" foient à Dieu, à qui il se plaignoit, » en lui demandant en même tems la » patience dans ses douleurs, qui » étoient extrêmes. »

3. Evr. t. 4. p. 247.

M. de S. Evremont qui parle de lui dans fon Jugement fur quelques Auteurs François, adressé à Madame la Duchesse de Mazarin, dit qu'il avoit "un caractere si particulier, une » maniere de dire les choses si agréa-» ble, qu'il faisoit souffrir les pointes » & les allusions aux plus délicats ». Il est vrai qu'on nous a conservé quelques-uns de ses bons mots, qu'on nous a beaucoup vantés; mais si je

FRANÇOISE. 305

puis dire librement ce que la plûpart

m'ont fait penser, dit M. Le Fevre
de S. Marc, Benserade n'étoit pas

meilleur plaisant que bon Poëte. Et
ce jugement me paroît assez conforme à ce que M. Despréaux dit dans
ces vers de sa Satyre sur l'Equivoque,
ou parlant d'elle-même, elle dit:

I S A A G
DE BENSERADE.
1691.
Not. fur
Boil. t. 2. p.
165.

Je ferois mieux, j'entends, d'imiter Benserade: C'est par lui qu'autresois, mise en ton plus beau jour,

Tu sçus, trompant les yeux du peuple & de la Cour, Leur faire à la faveur de tes bluettes folles, Goûter comme bons mots tes quolibets frivoles.

### MICHEL LE CLERC.

Michel Le Clerc étoit plus ancien que Benferade dans l'Académie Françoise; il y avoit été reçu dès le 26 race Juin 1662. A l'âge de 23 ans, il vint d'Alby sa patrie à Paris, pour y faire représenter la Virginie Romaine, Th. Tragédie, qu'il avoit saite, comme on voit, dans un âge peu avancé. Lette pièce donnée en 1645, & qui après eut du succès, sit augurer que si l'Auteur continuoit dans ce genre d'écrire, il mériteroit une place dans le second rang des Poëtes: car Pierre

Michel Le Clerc. 1691.

Histoire de l'Acad. Fr. t. 2. p. 273. & suiv.

Histoire du Th. Fr. t. 6. p. 319, 320.

T. XI. pag. 415. & suiv. & t. XII. p. 276.

Michel Le Clerc. 1691.

Corneille tenoit seul le premier. Mais soit que Le Clerc sût peu flatté de cette réussite, soit que la profession d'Avocat au Parlement qu'il embrassa, le détournât d'une pareille occupation, 30 ans s'écoulérent depuis sa Tragédie de Virginie, jusqu'à celle d'Iphigénie, qui ne parut qu'en 1675.

Jacques Coras eut beaucoup de part à cette seconde pièce Dramatique de Le Clerc, quoique celui-ci ne sasse honneur au premier « que d'environ » une centaine de vers épars ça & » là, qu'il a choisis parmi quelques » autres qu'il avoit faits, ajoute-t-il, » en quelques scénes dont il lui avoit » communiqué le dessein ». Cette Tragédie n'eut que cinq représentations, la premiere le 24 Mai 1675, & la derniere le 9 Juin suivant, & elle n'est guéres connue aujourd'hui que par cette Epigramme attribuée à M. Racine:

Entre Le Clerc, & son ami Coras,

Tous deux Auteurs rimans de compagnie,
N'a pas longtems s'ourdirent grands débats,

Sur le propos de leur Iphigénie.

Coras lui dit, La piéce est de mon crû, Le Clerc répond, Elle est mienne, & non vôtre :

1691.

Mais auflitôt que l'ouvrage a paru, Plus n'ont voulu l'avoir fait l'un ni l'autre.

L'Auteur de cette Epigramme a un peu au reste abusé de la licence poëti que, puisque bien loin de désavouer cet ouvrage, M. Le Clerc assûre hautement dans sa Préface, qu'il est entiérement de lui, à la réserve de la petite part qu'il y donne à Coras.

En 1681 Le Clerc travailla aussi avec le Sieur Boyer à la Tragédie d'Oreste, qui sut représentée pour la premiere fois à Paris le 10 Octobre de ladite année, après l'avoir été à Fontainebleau devant le Roi, dès le mois de Septembre précédent. Mais il a composé seul un mauvais Opera, intitulé Orontée, qui n'a jamais été joué à Paris.

Colletet dans fon Discours du Sonnet, p. 104. parle de quelques traductions en vers Latins, faites par Le Clerc, & j'ai moi-même fait 1.8. p. 28.

Bibl. Fr.

Despr. Lut.

mention ailleurs

.... De son Tasse François en naissant oublié,

C'est-à-dire de sa traduction en vers

MICHEL LE CLERC. 1691.

François des cinq premiers chants de la Jérusalem délivrée, dont le peu de débit empêcha le Traducteur de donner la fuite. Ses autres Poësies Françoises sont une Ode pour le Roi, imprimée en 1663, & qui a 280 vers; une 2. Ode encore pour le Roi, de 240 vers, mise au jour en 1668, & Le Temple de l'Immortalité, Ode de 400 vers, à M. le Dauphin, publiée en 1673. On lit encore du même trois Sonnets dans le Recueil de Serci, tome 4. sur l'abdication de Christine, Reine de Suéde, fur son voyage en France, & sur son entrée dans Paris: voici le dernier, où la louange est trop outrée:

> Muses qui présidez sur les bords de la Seine, Rangez sous vos drapeaux vos plus chers nourrissons,

Préparez vos concerts, méditez vos chansons, Et venez rendre hommage à votre Souveraine.

Toi, superbe Paris, qui te contiens à peine, De qui tout l'Univers doit prendre des leçons, Travaille à son triomphe, & de toutes façons Estalle tes grandeurs aux pieds de cette Reine,

Voici la véritable & l'unique Pallas,
Illustre dans la paix, comme dans les combats,
Et qui s'est consacrée au Temple de mémoire,

309

On y voit à ses pieds les vices abattus; Et n'ayant plus de sceptre, elle ne met sa gloire Qu'à regner en tous lieux par ses seules vertus.

MICHEL LE CLERC. 1691.

Enfin je connois du même, un autre Sonnet sur la Statue du Roi érigée en la Place des Victoires, & une Ode à M. le Dauphin sur la prise de Philisbourg, en 1688. Ce Poëte est mort le 8 Décembre 1691.

#### N. DE LA FOND.

N. DE LA

1692.

Parn. Fr,

Je n'ai rien lû du Sieur De la FOND. Fond, Parisien, Capitaine de Dragons dans le Régiment de la Reine. M. Titon du Tillet, qui le croit mort vers 1692, dit « que c'étoit un de ces p. 434, 435. » agréables débauchés, qui étoit pref-» que toujours en pointe de vin, & qui » alloit même quelquefois plus loin ". Il ajoute « qu'il avoit le talent de » parodier, ou de faire des paroles » fur les airs qui avoient le plus de " vogue, & que l'on trouve plusieurs » Parodies de sa façon dans les trois » volumes de Parodies, & dans les » deux volumes de Tendresses Bachi-" ques, imprimés chez Ballard ».

M, le Maréchal de Turenne, con-

tinue M. Titon, & M. le Maréchal de Créquy aimoient La Fond, & l'invitoient à leur table. Il n'étoit pas moins recherché de M. le Duc de Vendôme & de M. le Grand-Prieur fon frere. La Fond mourut d'accident au Château d'Anet, où M. de Vendôme l'avoit mené; étant tombé fur un escalier, il se sit une blessure.

#### CHARLES DU PERIER.

à la tête, & en mourut quelques jours

CHARLES DU PERIER. 1692. après.

FOND.

1692.

Charles Du Périer, mort le 28 Mars de la même année 1692, est plus connu par ses Poësies Latines où il a excellé, que par celles qu'il a composées en notre langue. Il n'a pas cependant négligé celles-ci, & c'est dans ce genre qu'il a remporté deux sois le prix de l'Académie Françoise. La premiere sois sut en 1681. Sa piéce est une Eglogue, sur ce sujet, Qu'on

Piéces de Poef, qui ont remporté le prix de l'Ac. Franç, depuis 1671. jusqu'à 1747.

envoya à l'Académie, a pour objet, Les grandes choses que le Roi a faites pour la Religion Catholique. M. De la

voit toujours Sa Majesté tranquille,

quoique dans un mouvement continuel.

La seconde en 1683. Le Poëme qu'il

FRANÇOISE. 311 Monnoye avoit aussi travaillé le même sujet, & les deux piéces ayant eu CHARLES un égal nombre de suffrages, l'Académie fit frapper deux Médailles.

DU PÉRIER. 1692.

chacune valant moitié du prix, pour les partager entre les deux Auteurs.

Je connois encore du même deux Sonnets, imprimés in-folio, l'un au Roi, l'autre à Monsieur. Ils sont fans date. Il a aussi traduit en vers François plusieurs des inscriptions de Santeul pour les Fontaines de Paris, & les Epitaphes du même pour Ar- p. 35, 39, mand de Grammont, Comte de Gui- 104, 105. che.

Charles Du Périer, Gentilhomme Provençal, né à Aix, étoit fils de Charles Du Périer, Gentilhomme de Charles de Lorraine, Duc de Guise, Gouverneur de Provence, & neveu de Scipion Du Périer, ami de Malherbe, & célébre Jurisconsulte.

#### LOUISE - ANASTASIE SERMENT.

1692.

Louise - Anastasie Serment cult va de même les Muses Latines & Francoises. Cette Demoiselle étoit de Grenoble en Dauphiné. Son mérite

la fit adopter par l'Académie des Ricovrati de Padoue. Ayant fixé fon féjour à Paris, elle y fut recherchée de quantité de personnes distinguées Parn. Fr. par la naissance, de même que des gens de Lettres, & des plus beaux esprits de son tems, & comme ceuxci remarquoient en elle un discernement juste, joint à beaucoup de génie & de connoissances, ils la consultoient fouvent fur leurs ouvrages. Quinault en particulier la considéroit comme sa Muse choisie; ce qui a donné lieu à ce Madrigal de M. Pa-

Pavill. édit. villon, adressé à ladite Demoiselle:

de 1747. 1. 2. p. 68.

ANASTASIE

1692.

SERMENT.

p. 446.

Ta Muse, ta personne au-delà l'onde noire Eterniseront ta mémoire. L'Amour en a fait le serment . Puisque Quinault est ton Amant.

Mlle Serment étoit cependant surnommée la Philosophe, titre qui ne s'accorderoit pas trop avec ce qu'infinue ce Madrigal.

Cette Demoiselle étoit liée aussi avec le célébre Pierre Corneille, &

Guvr. div. l'on voit dans les Œuvres diverses de ce grand Poëte un Madrigal trèsde Corn. P. 208, 209. galant qu'il lui envoya, par la raison que par un excès d'estime pour lui

ell

elle avoit baisé sa main. Mademoiselle Serment y répondit par un
autre qu'on trouve au même endroit.
Ce suit elle qui donna le premier
goût de la Poesse à l'Abbé Genest,
qui demeuroit alors sur le même pallier, & qui obtint par son empressement à lui rendre de petits services,
qu'elle daignât employer quelques
momens à l'instruire, comme nous
le dirons ailleurs.

LOUISE-ANASTASIA SERMENT. 1691.

Art. de l'Abbé Genest.

Les dernieres années de sa vie, Mlle Serment sut tourmentée par un cancer qui lui rendoit la vie désagréable, & qui lui faisoit souhaiter la mort avec empressement. Près de ce dernier terme, elle sit les vers suivans:

Bientôt la Junière des Cieux Ne paroîtra plus à mes yeux; Bientôt quitte envers la nature, J'irai dans une nuit obscure

Me livrer pour jamais aux douceurs du sommeil.

Je ne me verrai plus par un trifte réveil,

Exposée à sentir les troubles de la vie.

Mortels qui commencez ici bas votre cours.

Votre fort ne vaut pas le dernier de mes jours, viens, favorable mort, viens brifer des liens, Qui malgré moi m'attachent à la vie;

Frappe , seconde mon envie;

Tome XVIII. O

Louise-Anastasie Serment: 1692. Dans ce long avenir j'entre l'esprit tranquille; Pourquoi ce dernier pas cst-il à redouter? Du Maître des humains l'eternelle bonté Des malheureux mortels est le plus sur azile.

On a plusieurs autres pièces de vers, & quelques Lettres en prose de Mlle Serment dans le premier volume du Recueil de pièces Académiques en prose & en vers, mis au jour par le Sieur Guyonnet de Vertron. Mlle Serment est morte à Paris vers l'an 1692.

#### GILLES MÉNAGE, 1692.

### GILLES ME'NAGE.

Voici un 3<sup>eme</sup> Courtifan des Muses Latines & Françoises: c'est le célébre Gilles Ménage, l'un des plus laborieux écrivains du dernier siécle, comme la multitude & la variété de ses Ouvrages le sont assez connoître.

Mém. pour fervir à la vie de M. Mén. à la tête du Menagiana,

Il naquit à Angers le 15 Août 1613, de Guillaume Ménage, Avocat du Roi dans la même ville, & de Guione Ayrault, sœur de Pierre Ayrault, Lieutenant Criminel. Son inclination pour l'étude, dont il donna des marques non équivoques dès sa plus tendre jeunesse, engagea son pere à lui

FRANÇOISE.

GILLES

1692.

procurer une éducation conforme à de si belles dispositions. Après avoir appris les premiers élémens de la lan. MÉNAGE. gue Latine, on lui fit lire & expliquer les meilleurs Auteurs de la bonne Latinité, d'où il passa à l'étude de la Philosophie, dans laquelle il fit un progrès extraordinaire. Pour le délasser quelquefois de sa trop grande application, son pere lui donna des Maîtres de Musique & de Danse; mais il ne put réussir ni dans l'une ni

dans l'autre.

Il s'appliqua avec plus de succès à l'étude du Droit, & plaida à Angers en 1632. La même année, ayant été amené à Paris, il fut reçu Avocatau Parlement, & y plaida plusieurs causes, une entre autres pour M. Sengébéré son Maître de Droit, qui vouloit répudier sa femme pour cause d'adultere. Quelque tems après il alla aux grands jours de Poitiers en qualité d'Avocat; mais à son retour, dégouté de cette profession, & se voyant d'ailleurs attaqué d'une sciatique, il retourna à Angers, & fit appliquer le feu sur son mal, souffrant avec beaucoup de constance l'extrême douleur inséparable d'un pareil reméde.

GILLES MENAGE. 1692.

Lorsqu'il fut guéri, son pere croyant lui faire plaisir, se démit en fa faveur de la charge d'Avocat du Roi. Ménage ne voulut pas le refuser étant chez lui; mais sitôt qu'il sut de retour à Paris, il lui en renvoya les provisions. Ce refus le brouilla quelque tems avec son pere; mais M. l'Evêque d'Angers les raccommoda; & Ménage ayant déclaré alors au Prélat qu'il vouloit embrasser l'état Ecclésiastique, on lui laissa la liberté de suivre son penchant. Peu de tems après il fut pourvû de quelques bénéfices, en particulier du Doyenné de S. Pierre d'Angers, que son pere avoit possédé. Je ne sçai pas en quelle année il en fut revêtu. Chapelain lui en donne le titre pour la premiere fois dans une Lettre du 10 Septembre 1650, & il ne le lui avoit point donné dans une autre du 12 Février 1648.

Lettres mff.

Il s'appliqua alors à l'étude des Belles-Lettres avec une ardeur dont le succès sut très-heureux. Il rechercha la connoissance des plus sçavans de la ville & des provinces, & sit habitude particuliere avec tous ceux qui étoient regardés alors comme les

FRANÇOISE. arbitres de la réputation des gens de Lettres, & comme les dispensateurs de la gloire. Je vois par deux Lettres de Chapelain, l'une du 17 Septembre 1640, & l'autre du 11 Décembre 1641, qu'il avoit déja l'estime & la confiance de plusieurs Littérateurs connus, & par une troisiéme du 12 Février 1648, qu'il étoit bien venu chez M. le Duc de Montausier, & chez Madame de Sévigné.

1692.

Ibid.

Chapelain, à qui il étoit redevable en partie de cet accueil, l'introduisit aussi chez le Cardinal de Retz, qui n'étoit alors que Coadjuteur de l'Archevêché de Paris, & qui le desiroit avec passion, & il eut une place dans la maison de ce Prélat, avec qui il vivoit fort familiérement. Mais ils ne s'accommoderent pas longtems ensemble. « Ce Cardinal qui » passoit pour un grand homme, dit Joly sur Bay-» Ménage lui-même, se laissoit con-"duire comme un enfant. Les fem-"mes le gouvernoient, & lui avoient » fait de mauvais présens. Lorsque » je le quittai, ajoute-t-il, M. le » Prince de Conti me fit offrir quatre » mille livres de penfion, si je vou-» lois être à lui. J'en fus fort tenté. O 111

le , p. 528.

GILLES MÉNAGE. 1692. "ce Prince ayant alors de grands » bénéfices, & pouvant m'en faire » tomber quelques-uns. Je consultai » mes amis là - dessus, & leurs avis » surent partagés; mais je prononçai » pour la liberté..... Lorsque je sortis » de la maison du Cardinal, ma sor-» tie sit bien du bruit. Tout le monde » en parla jusqu'au Gazetier qui fai-» soit alors la Gazette en vers bur-» lesques »:

> Le bel esprit Monsieur Ménage, Est, dit-on, en mauvais ménage Avec le Cardinal de Retz; On ne sçait par quels intérêts.

M. Ménage perdit son pere le 18 Janvier 1648, & en hérita une belle terre qu'il vendit 60 mille livres à M. Servien, alors Sur-intendant des Finances, qui lui en passa un contrat de trois mille livres de rente. Peu de tems après il obtint par Arrêt du Grand Conseil le Pricuré de Mondidier, qu'il avoit acquis en vertu d'un indult qu'un Conseiller de ses amis lui avoit donné; & dès qu'il sur pourvu de ce bénésice, il le résigna à M. l'Abbé de La Vieuville, depuis Evêque de Rennes, qui sit créer en sa

FRANCOISE: 305

fa veur une pension de quinze cens livres fur l'Abbaye de S. Lomer de MENAGE. Blois, & une de deux mille cinq cens livres sur celle de Savigny. Il fut chargé dans le même tems par le Cardinal Mazarin & M. Colbert, de faire un rôle de gens de Lettres, à qui l'on avoit dessein de donner des pensions ou des gratifications. Mais ce projet ne reussit point alors; & lorfque dans la fuite il eut son effet, Ménage fut gratifié pour sa part d'une pension de deux mille tivres, qui ne, lui fut cependant payée que pendant

les quatre premieres années.

Cette augmentation de revenu lui procura un plus grand repos, & un plus honnête loisir que jamais pour travailler à plusieurs ouvrages qu'il donna successivement au Public depuis 1650 jusqu'en 1690, & pour la composition desquels sa mémoire qui étoit très-grande, & ses vastes lectures lui servirent beaucoup. Je n'entrerai point dans le détail de ces ouvrages, dont la très-grande partie n'est pasici de mon sujet ; il me suffit de dire, qu'il n'y a point de genre de Littérature dans lequel il ne se soit exercé, & souvent avec succès.

GILLES MÉNAGE. Il étoit Grammairien, Philosophe, Jurisconsulte, Historien, Poete, Antiquaire, & Critique. Les langues Grecque, Latine, Espagnole, Italienne lui étoient familieres; & il a écrit en prose dans plusieurs de ces langues, & dans toutes des Poesses, de même que dans la Françoise. L'A cadémie de la Crusca lui donna place dans son corps; & après la mort de M. le Président de Perigni, qui avoit été nommé Précepteur de M. le Dauphin, il fut question de lui pour le remplacer. Cétoit en 1670. L'Auteur de la vie de M. de Montausier ne nomme pas cependant Ménage parmi les concurrens; mais M. Huet en parle dans les Mémoires de sa propre vie, & dit que quoique M. le

BIBLIOTHEQUE

Comment. de reb. ad eum pertin. p.269, 270.

Duc de Montausier prévît bien que Ménage ne seroit point chois, le Roi le connoissant à peine de nom, il ne laissa pas que de le proposer conjointement avec MM. Bossuet & Huet, qui surent adoptés l'un pour Précepteur, le second pour le seconder.

Bid pag Dans les mêmes Mémoires, M. Huet 139, 204; parle toujours de Ménage avec éloge.
Dix ans auparavant, en 1660, M.

Ménage avoit essuyé des tracasseries

FRANÇOISE 3.2 L qui le chagrinérent au sujet d'une élégie Latine au Cardinal Mazarin, où l'on prétendoit qu'il avoit mal MÉNAGE. parlé du Parlement de Paris, & d'une députation que cette célébre Compagnie fit alors à ce Ministre. La vérité cependant est que cette Elégie avoit été composée trois ans avant cette députation, & qu'elle avoit été vue & lue de tous les meilleurs amis de l'Auteur, qui n'y avoient rien trouvé de ce que ses ennemis avoient intérêt d'y voir. Malgré cela, il fallut se justifier sérieusement, & Ménage le fit d'une maniere à persuader tous ceux qui n'aimoient que la justice & la vérité. On a encore le Mémoire, en forme de protestation, qu'il fit à ce sujet, & on le trouve au commencement du t. 1. du Menagiana.

Ce nuage étant dissipé, Ménage continua les travaux qu'il avoit commencés, & qui lui ont acquis l'estime & l'amitié tant des Princes & des Grands, avec qui il a toujours eu beaucoup de commerce, que d'une bonne partie des Scavans de l'Europe. On a vû M. le Prince de Guimené, M. de Montausier, MM. de Bautru, SerGILLES

1692.

GILLES MENAGE. 1692.

BIBLIOTHEQUE vien, quelques Prélats & des Ministres même lui accorder leur amitié, & lui offrir place dans leur Palais; Christine Reine de Suéde l'honorer de ses Lettres, l'inviter à venir chez elle, & faire elle-même une partie du chemin pour le venir voir. On 2 vu les Sçavans de Florence lui accorder une place dans leur Académie, ceux d'Angleterre & de Hollande le consulter sur leurs ouvrages; ceux de France même le regarder comme l'un des arbitres de la réputation des gens de Lettres, & quantité lui dédier des Livres.

badin & critique, en vers assez ingénieux, qu'il adressa à Messieurs de l'Académie Françoise, empêcha qu'il ne fût reçu dans cette Académie presque dès le commencement de son Histoire de établissement. Mais en 1684, la pluspart des Académiciens nommés dans cette Requête, étant morts, il fut proposé pour remplir la place que la mort de M. de Cordemoi laissoit vacante, & elle lui auroit été accordée sans une puissante brigue qui la sit tomber à M. Bergeret, qui étoit alors premier Commis de M. de Croissy,

Sa Requête des Dictionnaires, écrit

l'Ac. Fr. t. 2. pag. 326, 327.

FRANCOISE. Ministre d'Etat. « Toute la maison " Colbert, dit Ménage lui-même, fit "une affaire de conséquence de cette » affaire: Messieurs de Seignelay, de » Croisfy, le Coadjuteur de Rouen, ch. 72. » le Duc de S. Aignan, follicitérent »en personne pour Bergeret, avec » plusieurs Dames de la Cour ». Co fut une préférence injuste,

GILLES MENAGE. Anti-Baill.

Dont la troupe de Ménage Appella comme d'abus Au tribunal de Phébus,

dit hardiment Benserade dans ses Portraits des 40 Academiciens, lus en pleine Académie le jour même que M. Bergeret fut reçu.

M. Ménage eut encore d'autres adversaires. Sorbiere & l'Abbé Faydit ont fait de lui des pontraits fort P. 165, 166. pen avantagenx, & il a en des demêles affez vifs avec l'Abbé d'Aubignac, Gilles Boileau, Cotin, M. de Salo, le P. Bouhours, & M. Baillet. Dans la contestation qu'il y eut entre lui & l'Abbé d'Aubignac, il ne s'agissoit que de sçavoir combien d'heures avoit duré l'action de l'Heautontimorumenos de Térence. Cette dispute qui commença en 1640, &

Sorberiana, Fayd. Rem. fur Virg. &

GILLES MÉNAGE. 1692.

BIBLIOTHEQUE qui paroissoit de peu d'importance, ne laissa pas de durer plusieurs années., & donna occasion à des volumes entiers de part & d'autre. J'en ar parlé ailleurs.

Celle que lui fit Gilles Boileau n'étoit que sur son Eglogue intitulée Christine, parce qu'elle contient l'éloge de cette Reine de Suéde, & qu'il s'y agit de l'invitation faite par cette Princesse à Ménage de se rendre auprès d'elle, & des motifs qui pouvoient le déterminer ou à faire ce voyage, ou à demeurer en France. Boileau prétendit dans son Avis sur cettepiéce, que Christine n'y étoit pas assez louée, que les vers en étoient trop pompeux pour une Eglogue, que d'ailleurs ils étoient pilles de toutes parts, & qu'en général Ménage adoptoit trop fréquentment dans ses poesies, les pensées, & les expressions même d'autrui. Ménage traita le procédé de son critique d'ingratitude & Anti-Baill. d'infidélité. « Il faisoit , dit-il , pro-" fession d'une grande amitié pour » moi, & dans le tems qu'il ecri-

» voit contre moi, il étoit tous les » jours chez moi à me faire la Cour. » Non feulement je ne l'avois jamais

eh. 136.

FRANÇOISE. "offensé, mais je l'avois obligé en »beaucoup de rencontres. « A l'égard des louanges que Ménage se donne à Ménage. lui-même dans son Eglogue, il en convient, & se justifie ainsi: " Je »m'introduisis dans cette Eglogue » fous le nom de Ménalque, résolu de "quitter ma patrie à cause des guerres civiles, & d'aller demeurer en »Suéde. Et j'y introduiss le Berger » Daphnis, me détournant de ce » dessein, en me montrant les avanstages que j'avois dans mon pays, \*& en me les remontrant avec de » grandes louanges. Il eût été ridi-\* cule de me convier de demeurer » dans un lieu, en me difant que je » n'y étois pas confidéré ».

- J'ai détaillé ci-devant sa dispute avec l'Abbé Cotin , & je n'ai point omis les traits que Moliere a lancés Coin. contre l'un & l'autre. Le différend qu'il eut avec M. de Salo ne vint que de ce que celui-ci avoit mal parlé de fes Amanitates juris dans fon Journal de 1665, ce qui donna lieu à Ménage dans la Préface de ses Observations sur Malherbe, de traiter le Journal des Sçavans de Gazette, & de bilvezées hebdomadaires. Son démêlé

GILLES

1692.

GILLES MENAGE. 1692. 326 BIBLIOTHEQUE avec le Pere Bouhours, Jésuite, sut un peu aigre dans le commencement, mais il se passa le plus honnêtement du monde dans la suite; & si leur amitié en sut un peu altérée, il ne manqua rien à la sincérité de la réconciliation.

La querelle de M. Baillet n'eut pas le même succès. M. Ménage publia son Anti-Baillet pour répondre à quelques jugemens défavantageux que M. Baillet avoit recueillis contre ses ouvrages, & particuliérement contre ses Poesies. On lui conseilla de faire imprimer sa Réponse, & comme on faisoit quelque difficulté de lui en accorder la permission, il se résolut, ne pouvant plus fortir à cause de son incommodité, d'en écrire à M. le Chancelier. Cette permission lui fut refusée, parce que des perfonnes de confidération qui lui étoient opposées, s'en mêlerent, & ce livre parut en Hollande peu de tems après. On l'a réimprimé depuis à Paris avec des notes de M. de la Monnoye. L'Anti-Baillet est au reste un ouvrage fingulier, plein de forfanteries, mêlées avec un affez grand nombre de bonnes remarques. L'article où MéFRANÇOISE. 327 nage veut prouver qu'il a pu faire

des vers de galanterie, parce que d'autres Ecclésiástiques en ont composé, est ridicule en lui-même, &

fait peu d'honneur à l'Auteur.

GILLES MENAGE. 1692.

Après la mort de M. le Cardinal de Rets, Ménage tint réglément chez lui les Mercredis de chaque femaine une Assemblée qu'il appelloit sa Mercuriale, où il eut la fatisfaction de voir toujours un grand concours de gens de Lettres, tant François qu'étrangers. Les autres jours il alloit affiduement au Cabinet de MM. Du Puy, & depuis leur mort, à celui de M. de Thou. Quelque tems après, étant à genoux à Notre-Dame un Vendredi Saint, il se démit la cuisse en voulant se relever; & depuis, étant à Vitri chez M. l'Abbé Parfait, il fit une chute qui lui démit l'épaule; ce qui l'ayant mis hors d'état de sortir de sa chambre, il commença alors à tenir tous les jours une espèce de petite Académie.

Il parloit beaucoup, & aimoit à débiter ce qu'il sçavoit. Sa mémoire prodigieuse lui fournissoit toujours une infinité de belles choses sur tous les sujets dont on venoit à parler dans

GILLES MENAGE. 1692.

BIBLIOTHEQUE son Assemblée: & comme il avoit eu les plus belles connoissances de la Cour & de la Ville, il sçavoit quantité de faits, de bons mots, & de particularités, dont il divertif foit ceux qui l'écoutoient. Une étude continuée pendant toute sa vie, & tant de correspondances qu'il avoit avec tous les Sçavans de l'Europe, à qui il écrivoit, & dont il recevoit fréquemment des Lettres, étoit un fonds inépuifable d'érudition qu'il mêloit agréablement dans la converfation. Au mois de Juillet 1692, il fut attaqué d'un rhume, qui fut suivi d'une fluxion sur la poitrine, & qui ayant été jugée dangereuse, le sit fonger sérieusement à la mort. Il se confessa au Pere Ayrault ! Jésuite, fon proche parent, reçut les Sacremens, & mourut le 23 du même mois, âgé de 79 ans. Il fut enterré le 25 à S. Jean le Rond, où on lisoit fon épitaphe composée par M. l'Avocat Pinsson, avant la destruction récente de cette Eglise. On lui donne dans cette Epitaphe le titre de Conseiller, Aumônier du Roi. Par son Testament, M. Ménage a légué sa Bibliothéque aux Jésuites de la maifon professe.

F.R.A.N. G.O.I.S.E. 1 329

Comme Poëte, il est plus connu par ses Poësies Latines, Italiennes & même Grecques, que par ses Poëfies Françoises. De celles qu'il a composées en cette derniere langue, j'ai suffisamment parlé de son Eglogue intitulée, Christine. Sa Requête des Diczionnaires dont j'ai fait aussi mention 313 fut dérobée par l'Abbé de Montreuil à l'Abbe Giraud, qui avoit en garde les papiers de Ménage, & qui la fit imprimer in-4°. à Paris l'an 1649 sous ce titre, Le Parnasse allarmé. Ménage qui n'avoit pas lieu d'être content de cette édition; en donna une plus correcte en 1652, aussi in-4° dans ses Miscellanea; & M. de la Monnoye; en a publié une troisiéme dans le t. 4. du Menagiana, avec des notes. Les Miscellanea que je viens de citer, contiennent aussi d'autres Poësies, une Elégie dont le titre est, Rechute amoureuse, une Eglogue, le Pescheur, ou Alexis, Idylle a Madame la Marquise de Sevigny, dont on a dit, sans trop de fondement, que Ménage étoit devenu amoureux, une Epître à Chapelain, son ami alors, & avec qui il se brouilla depuis, des Stances sous le titre d'Indifférence, des vers pour

GILLES MÉNAGE. 1692. MENAGE. 1692.

BIBLIOTHEQUE mettre sous le portrait d'Amarante, peut-être la femme de M. De la Lane, & un Sonnet sur la Guirlande de Julie, depuis Duchesse de Montaufier. Ces Poesies, & les autres ouvrages de Ménage ont été loués en vers François par MM. Godeau, Maynard Président d'Aurillac . De la Lane, Colletet, De Segrais; dont Ménage lui-même a réuni les piéces dans ses Miscellanea, où l'on a aussi sa Differtation sur les Sonners de la belle matineufe, dont j'ai en occasion de parler à l'article de Voiture. Le but presque unique de l'Epître de M. Godeau est de louer Ménage sur le soin qu'il a pris de recueillir & de publier les Poeffes Latines de Baizac.

### MATTHIEU DE MONTREUIL.

MATTHIEU DE MON-TREUIL. 1692.

J'ai parlé dans un autre volume de Jean de Montereul ou Montreuil, qui avoit été ami de Ménage, & l'un des 40 de l'Académie Françoise; & j'ai nommé dans le même article, Matthieu de Montereul, frere puiné de Titon du Jean, qui fut lié pareillement avec Till. Parn. Ménage, & qui est plus connu par

Fr. p. 444.

ses poesses que son aîné. Matthieu,

FRANÇOISE. fils de Bernardin, lequel étoit Avocat au Parlement de Paris, naquit en 1620, vraisemblablement dans cette TREUIL. ville, quoiqu'à s'en tenir à quelquesunes de ses Lettres, il paroisse qu'il étoit né en Bretagne. Son pere qui Méin de M. s'apperçut qu'il aimoit l'étude & la Michault, t. vie tranquille, le destina à l'état Ec- suiv. clésiastique, & lui sit prendre la tonfure. Mais le jeune homme n'alla pas plus loin, & il n'a jamais été engagé dans les Ordres facrés, en quoi il a agi fort sagement, la gravité de

cette profession ne lui convenant

point. Né avec un esprit amusant, & un cœur assez porté à la tendresse, étant d'ailleurs d'une physionomie revenante & d'une figure aimable, il plut aux Dames, il en fut recherché, & ne pensa qu'à les amuser & à se réjouir. Ses Lettres peuvent passer pour un Journal amoureux; & ses vers, furtout ses Madrigaux, éloignés de la versification guindée de tant d'autres piéces de ce genre, sont clairs, faciles, naturels, & renferment ordinairement un joli sens. On l'a accusé d'avoir affecté un peu trop de les faire inférer dans les Recteils de Poë-

MATTHIEU 1692,

BIBLIOTHEQUE sies choisies que les Libraires fai-MATTHIEU soient alors imprimer : ce qui a fait DE MONdire à M. Despréaux dans sa septiéme TREUIL. Satyre: 1692.

> On ne voit point mes vers à l'envi de Montreuil, Groffie impunément les feuillets d'un Recueil.

t. 5. P. 216.

Not sur les Mais M. de la Monnoye prétend que jug. de Baill. Mor treuil étoit innocent de cette affectation. Elle est, dit-il, entiérement du Libraire Sercy, qui pour multiplier les volumes des Poësies qu'il imprimoit, ne mettoit dans la plûpart des pages, qu'un Madrigal seul de six vers, & souvent de quatre, avec le nom de Montreuil au bas en grosse lettre. Barbin en usa de même .Iorsqu'en 1666 il imprima les vers du même Auteur à la suite de ses Lettres. Il n'est pas sûr d'ailleurs que Mat-

thieu de Montreuil soit Auteur de ce grand nombre de piéces qu'on trouve dans les Recueils depuis 1645 jufqu'en 1665; on prétend même qu'il pag. 232. & doit passer pour constant qu'il ne l'est qu'en partie; que les Recueils antérieurs à 1651 contiennent quelques vers de l'Académicien, ou des freres

aînés de Matthieu, car ils étoient

Mém. d'Arluiv.

FRANÇOISE.

tous Poëtes; que dans les Recueils suivans imprimés par Sercy, il s'en MATTHIEU trouve plusieurs du quatriéme frere, DE MON, & qu'en général tous ceux qu'on voit fignés, De Montreuil, ne peuvent être attribués à l'Abbé, puisqu'il ne les a pas réclamés dans le Recueil de ses Œuvres.

1692,

Quoi qu'il en soit, le goût pour la galanterie qui entraînoit celui-ci, ne l'empêcha pas de voyager. On voit par ses Lettres qu'il sçavoit un peud'Espagnol, qu'il avoit appris dans le pays même; de l'Italien, & du Latin suffisamment pour un homme d'esprit; qu'il a passé une partie de sa vie en Bretagne, qu'il y possédoit un bon Bénéfice, & qu'il étoit même d'une Académie ou Société de gens de Lettres de cette Province. Il jouissoit d'une fortune honnête; mais l'amour du plaisir l'engageoit à des dépenses considérables. En dédiant ses Œuvres à M. Molé, Maître des Requêtes, il publie hautement les faveurs qu'il a reçues de ce généreux Mécéne. « Mon dessein n'est pas de » dire du bien de vous, mais de fai-» re sçavoir à toute la France que » yous m'en avez fait..... Graces à

334 BIBLIOTHEQUE

» votre générofité, sans le secours de MATTHIEU » la Philosophie je puis vivre conpe MON- » tent ».

TREUIL. 1692.

M. de Cosnac, Evêque de Valence, & depuis Archevêque d'Aix, prévenu en sa faveur, l'engagea de venir demeurer avec lui, & l'Abbé y consentit. Il avoit alors mangé une grande partie de son bien, il estimoit d'ailleurs le Prélat, & il sut content de pouvoir lui être utile en qualité de Sécretaire & d'homme de Lettres. Quatre vers de seu M. Calvy, Juge de Grasse, porteroient à croire qu'il eut aussi quelque autre emploi, si ce n'est que ces vers sont sur le ton de critique: les voici:

Suppl. de Mor.de 1749, Matthieu Montreuil, cet Auteur si vanté,
Dont la prose & les vers sont tant de bruit en
France,

Matthieu Montreuil est en Provence Greffier de l'Université,

Lorsque M. de Cosnac passa à l'Archevêché d'Aix, Montreuil le suivit, & mourut dans cette ville au mois de Juillet 1692. Dans le Recueil de ses Œuvres, dont j'ai parlé, on a du même une Lettre où l'on remarque beaucoup d'esprit & de délicatesse, FRANCOISE.

contenant le voyage de la Cour de France vers la frontiere d'Espagne, pour le Matthieu -mariage du Roi Louis XIV. elle est DE MONde 1660. Elle a été attribuée par TREGIL.
plusieurs Ecrivains à M. de Montigny, mort Evêque de Léon, comme je l'ai observé en parlant de ce Prélat: mais il est fûr qu'elle est de l'Abbé de Montreuil. Il y raconte ce qu'il avoit vû lui-même, ayant été de ce voyage. On a réimprimé cette Lettre en 1667 dans le t. 1. d'un Recueil de quelques pièces nouvelles & galantes, tant en prose qu'en vers.

## CHARLOTTE SAUMAISE DE CHAZAN, COMTESSE DE BREGY.

Madame la Comtesse de Brégy CHAZAN, parle aussi de ce voyage dans ses Let- COMTESSE tres. Le nom de cette Dame étoit Charlotte de Saumaise de Chazan. Elle étoit niéce du sçavant Claude de Saumaise, qui fut honoré en 1645 d'un Brevet de Conseiller d'Etat. Elle fut mariée fort jeune à M. de Flécelles, P. 455. Comte de Brégy, Lieutenant-Général des armées du Roi, Conseiller d'Etat d'épée, Envoyé extraordinaire en Pologne, & depuis Ambassa-

MAISE 1693.

Parn. Fr.

336 BIBLIOTHEQUE

deur en Suéde. Dans ses Lettres, elle CHARLOTparle de deux de ses freres qui étoient TE SAUmilitaires, dont l'un fut tué à l'armée, ce qui l'engagea de demander CHAZAN . pour le survivant à la Reine Mere le COMTESSE DE BREGY. grade du defunt. Elle n'y dit rien de

ses enfans; mais on sçait qu'elle étoit Preside Mad. mere d'Anne-Marie de Sainte Eustoquie de Flécelles de Brégy, qui ent

pour Maraine Anne d'Autriche, Reine de France, fit profession à Port-Royal des Champs le 11 Novembre 1660 à l'âge de 27 ans, & mourut le premier Avril 1684, âgée de 51 ans, On peut voir son histoire dans le Sup-

Nécrol de P. plément au Nécrologe de l'Abbaye R. p. 509 & de Port-Royal des Champs.

Sa mere, qui ne l'avoit élevée que pour le monde, étoit bien venue auprès de la Reine, dont elle sut une des Dames d'honneur, & dont elle fit le portrait; elle plut beaucoup à la Cour par son esprit, ses talens & ses agrémens extérieurs, & c'est sur ce dernier article que Benserade la loue principalement dans une Epître en vers qu'il lui adresse, & qu'il finit

Poef, deMad. ainfi:

de Brégy . p. .. 93,94 Ibid. pag. 55.

Mon ame incapable de feindre . ···· Vous connoît affez pour vous craindres

Et le haut char où je vous voy, Traîne assez d'esclaves sans moi : Si bien qu'il est bon, ce me semble, Que nous n'ayons commerce ensemble Ou'une fois, & sur ce papier Où je vous rends compte de hier.

CHARLOT-MAISE CHAZAN , COMTESSE DE BREGY.

1693. Ibid. p. I.

Par le portrait que Madame de Brégy nous a laissé d'elle-même, il & suiv. est aisé de sentir que Benserade ne difoit rien de trop. A l'égard de son caractere, voici comment elle le peint. " J'aime trop la louange, dit-elle, " & c'est ce qui me la fait rendre avec " usure à ceux de qui je la reçois. J'ai " le cœur fier & dédaigneux; mais "je ne laisse pas d'être douce & civi-"le. Je ne m'oppose jamais aux sen-» timens de personne; mais il est vrai » qu'intérieurement je ne les reçois » guéres au préjudice des miens ». On voit cependant par l'histoire de fa fille, qu'elle contredit avec beaucoup d'empire le parti que cette pieuse Religieuse s'étoit crue obligée de prendre, & qu'elle fit tout ce qu'elle put pour l'arracher du port où elles'étoit réfugiée. Elle continue, « Je: » puis dire avec vérité que je suis née " fage & modeste, & que l'orgueil " prend toujours soin de conserver en Tome XVIII.

338 Bibliothé Que

CHARLOT-TÈ SAU-MATSE DE CHAZAN , COMTESSE DE BRÈGY. 1693.

" moi ces deux bonnes qualités. J'ai » de la paresse; .... je ne cherche » pas les plaisirs & les divertissemens; » mais lorfqu'on prend plus de foin » que moi-même de me les procurer, "l'on m'oblige, & j'y parois fort s gaie, bien que je ne le fois pas trop... » Je n'ai pas l'esprit porté à l'intrigue; , mais quand je serai entrée dans une " affaire, je pense affürement m'en » démêler avec quelque conduite. Je » fuis constante jusqu'à l'opiniatreté, » & fecréte jusqu'à l'excès..... Pour » sier d'amitié avec moi, il en faut , faire toutes les avances; mais je » répare bien ces peines par les sui-» tes ; car je fers mes amis avec toute » l'ardeur qu'on a accoutumé d'emsployer seulement pour ses particu-" liers intérêts; je les loue, & je les s défends, sans jamais convenir de » rien qui soit contre eux.... Je n'ai s point affez de vertu pour être fans s le desir du bien & des honneurs; » mais j'en ai trop pour suivre au-» cun des chemins qui y peuvent sconduire. J'agis dans le monde telon » ce qu'il devroit être, & trop peu » selon ce qu'il est ». Son affection pour Benferade lui fit

Ibid. p. 17. & fuiv.

FRANÇOISE. prendre parti pour le Sonnet de ce bel esprit sur Job, contre le Sonnet CHARLOT d'Uranie par Voiture. Elle s'en expliqua avec beaucoup de politesse & d'esprit dans une Lettre qu'elle écri- COMTESSE vit sur cela à Madame la Duchesse DE BREGY. de Longueville qui tenoit pour le Sonnet de Voiture, & qui lui fit une réponse également spirituelle & élé-deBenserade, gante. Sur quoi un Anonyme fit les vers suivans, où il fait parler ainsi l'ombre de Voiture à Madame de Brégy.

CHAZAN 1693.

Voyez ci-

Beauté brillante autant que sombre ; Qui troublez si cruellement, Par votre injuste jugement, Le repos & la paix d'une Ombre; Réformez votre Arrêt , rétractez votre écrit Et de votre raison tirant plus d'avantage, Chassez l'obscurité qui vous voile l'esprit, Vous la chassez si bien de dessus le visage.

Serci, t. I. P. 447.

Les Lettres de Madame de Brégy nous apprennent aussi qu'elle avoit d'étroites liaisons avec les Reines d'Angleterre & de Suéde, avec Monsieur, frere unique du Roi Madame la Comtesse de Soissons. M. le Chancelier le Tellier, M. Hardouin de Peréfixe Archevêque de Paris, le Pere de Sainte Marthe, qui 340 BIBLIOTHEQUE

a été Général de la Congrégation de l'Oratoire, l'Abbé de Montaigu, Envoyé en Angleterre, & plusieurs autres personnes distinguées par leur naissance & par leur mérite. Ces Let-

tres, toutes sans date, finissent par une Relation allégorique d'un voya-

ge fait à S. Cloud.

CHARLOT-

CHAZAN ,

COMTESSE, DE BRÉGY.

1693.

E SAU-

Ses Poësies qui sont en petit nombre, ont de la douceur & de l'élégance. Mais elles ont presque toutes pour objet un amour rafiné & métaphysique, qui étoit du goût des beaux esprits de ce tems-là. On en peut juger par les questions d'amour que Madame de Brégy proposa en prose, que Quinault mit en vers par ordre du Roi, & que la Comtesse expliqua & paraphrasa à son tour, aussi en vers. C'est à peu près le même goût qui regne dans ses Sonnets & dans ses Stances. Le Sonnet sur les Antiquités de Rome me paroît mériter quelque préférence; le voici:

Vous que l'on vit jadis de splendeur éclarans, Termes, Cirques, Palais, que partout on renomme;

Si vous montrez encor la puissance de Rome; Vous montrez bien aussi la puissance du tems. Autrefois l'on a veu loger des Empereurs Où logent maintenant tous les oiseaux funestes: De ce que vous étiez vous n'êtes que les restes; Et la guerre a sur vous déployé ses fureurs.

Rome qui sous ses loix rangea toute la terre, Ayant régné longtems, reperdit par la guerre Tout ce que sa puissance avoit pu conquérir.

Sa ruine a du sort témoigné l'inconstance; L'Auteur de son trépas le fut de sa naissance: Mars lui donna la vie, & Mars la sit périr.

Madame de Brégy conserva sa beauté extérieure avec celle de son esprit jusque dans un âge avancé, ce qui donna lieu à ce couplet de chanson, un peu malin:

> Vous avez belle BREGYS, Plus de printems que les Lys; Car les Lys n'en ont qu'un;

Vous en avez cinquante, & bientôt cinquante un.

Cette Dame est morte à Paris le 13 Avril 1693, âgée de 74 ans, & sut inhumée à S. Gervais, où l'on voit son Epitaphe, conjointement avec celle de son mari. Dans la deuxième partie de La Galerie des Peintures, &c. p. 441 & suivantes, on lit un portrait en prose tracé par elle de Mademoiselle de Saumaise, sous le nom de la jeune Iris,

P iij

CHARLOT-TE SAU-MAISE DE CHAZAN, COMTESSE DE BREGY. 169; JEAN-LOUIS FAU-CON DE RIS, SEI-CNEUR DE CHARLE-VAL. 1693.

## JEAN-LOUIS FAUCON DE RIS, SEIGNEUR DE CHARLEVAL.

Jean-Louis Faucon de Ris, Seigneur de Charleval, à quatre lieues de Rouen, étoit un de ceux que la Comtesse de Brégy mettoit au nom-bre de ses amis. Il étoit d'une illustre famille, originaire d'Italie, qui vint s'établir en France du tems de la Reine Catherine de Médicis, & qui a donné quatre premiers Présidens au Parlement de Rouen, & un à celui de Rennes. Charleval dont cette famille a pris le nom, est un village considérable, ci-devant nommé Noyon fur Andelle, où Charles IX. avoit fait bâtir un Château en 1572, parce qu'il trouvoit ce lieu commode pour la chasse, dans la forêt de Lyons & aux environs. Ce fut de lui que MM. de Ris l'acquirent, ce qui leur donna lieu d'en prendre le nom. Jean-Louis Faucon de Ris vint de bonne heure à Paris où il a fait son féjour le plus ordinaire. Il se plaisoit aussi à Ris, village du même Diocése, ainsi qu'on le voit par une Lettre manuscrite de Chapelain, du

FRANÇOISE. 343
19 Octobre 1655; & il faisoit de tems à autre quelque voyage en Normandie, sa patrie. L'Abbé de Boisrobert, dans l'Epître en vers qu'il lui a adressée, le gronde de ce qu'il étoit venu à Paris sans l'en avoir averti, & le menace de le traiter de même quand ses affaires le conduiront à Rouen, ou en quelque autre lieu de la Normandie.

Né avec une complexion si foible, que chaque année sembloit devoir terminer sa vie, il ne laissa pas de cultiver les beaux Arts avec soin. La nature qui lui avoit donné un corps si délicat, lui avoit fait l'esprit de même, & tout ce qu'il a produit est marqué à ce coin. Marot sut en particulier son Auteur favori, & son style poëtique en approche beaucoup. Son affection pour ce Poète se voit aussi dans ces vers qu'il adressa une Dame qui lui en avoit demandé les Œuvres.

Les Œuvres de Maître Clément Ne sont pas gibier à dévote, Je vous les préte seulement, Gardez bien qu'on ne vous les ôte. Si quelqu'un vous les escamote, Je le donne au diable Astaror.

P iv.

JEAN-LOUIS FAU-CON DE RIS, SEI-GNEUR DE CHARLE-VAL.

1693. Epître de Boifr. in-4°. P. 94. Ep. 18.

Recueil de Barbin, t. 4. Mélange de Vign. Marv. t. 1. p. 281, 282.

JEAN-LOUIS FAU- D'autres sont fous de leur marote, Moi je suis fou de mon Marot.

CON Ris, Sei-VAL.

Comme ce Poëte, M. de Charle-GNEUR DE val faisoit des vers avec une grande CHARLE-facilité, & où l'on remarque un esprit

1693.

aisé & naturel. Il n'aimoit point à faire de longues piéces, ni à beaucoup méditer celles qu'il faisoit. Paresseux par caractere & par une suite de son tempérament, tout ce qui demandoit quelque soin le rebutoit d'abord. C'est par cette raison qu'il n'a jamais voulu fe charger d'aucun emploi, ni rien faire pour avancer sa fortune. Il aimoit les plaisirs, mais sans trop s'y livrer. L'entretien de ses amis le charmoit plus que tout c equi auroit pu le tirer hors de lui, ce qui lui a fait dire :

Recueil de Barbin , t. 40 P. 355.

Amitié tout est charmant Sous ton équitable empire : On te trouve rarement, C'est ce que j'y trouve à dire.

Cette plainte trop fondée en général, ne le regardoit pas; peu d'hommes ont eu plus d'amis; non seulement parmi les Ecrivains les plus polis & les plus agréables de son tems, mais

FRANÇOISE. encore parmi les Seigneurs les plus distingués de la Cour. On compte parmi les premiers Scarron & son il- Louis FAU-Iustre femme, depuis Marquise de Ris, Sei-Maintenon, Chapelain, Thévenot, GNEUR DE Sarasin, qui lui a adressé plusieurs de GHARLEfes Sonnets, & des Stances, & qui le VAL. 1693. loue dans la piéce intitulé, Le Mouton fabuleux, Conrart, Maynard, qui le consultoit sur ses vers, &c. Son caractere aimable, son esprit solide, & sa discrétion lui acquéroient l'estime & la confiance de tous ceux qui le connoissoient. Il avoit peu étudié les anciens Auteurs, mais beaucoup les hommes.

> Lire & repasser souvent Sur Athenes & sur Rome,

Recueil de Barbin, t. 4. pag. 353.

dit-il,

C'est de quoi faire un sçavant,
Mais non pas un habile homme.

Méditez incessamment,
Dévorez livre après livre;
C'est en vivant seulement
Que vous apprendrez à vivre.

Avant d'en sçavoir les loix,
La clarté nous est ravie;
Il faudroit vivre deux fois
Pour bien conduire sa vie.

Quoique le plus grand nombre des 1514, p. 324

yers qui nous restent de lui n'ait que vers qui nous restent de lui n'ait que la galanterie pour objet, on prétend qu'il n'eut jamais d'intrigue suivie, Ris, Sei- & que ce qu'il disoit à une Dame,

CHARLE-

1693.

Je n'en veux qu'à votre amitié, C'est une faveur singuliere : Ne m'obligez pas à moitié; Accordez-la-moi toute entiere :

fon cœur le disoit à toutes, quoique sa plume ne traçât que des sentimens d'amour. L'Abbé de Boisrobert, dans l'Epître citée plus haut, fait cependant entendre qu'il fréquentoit volontiers les Dames, & qu'il aimoit, se jeu:

..... Comment seroit-it possible
Qu'après t'avoir vu si sensible,
Mon cœur par tant de nœuds lié
Eut été sitôt oublié?
Tu m'as trop montré de tendresse;
Je ne puis croire qu'elle cesse....
Ensien dy moi quel est mon crime.
Le tien est le hoc ou la Prime,
On le Tristrac ou le Piquet,
Ou quelque attachement coquet.

Mais il faisoit principalement consiter sa sélicité dans la modération de ses desirs, & dans la tranquillité de la vic, que les passions ne manquent

Married by Goog

# FRANÇOISE. 347 jamais de troubler. C'est ce qu'il a exprimé par ces vers:

Modérons nos propres vœux,
Tâchons à nous mieux connoître.
Defire-tu d'être heureux?
Defire un peu moins de l'être.

Le fameux souverain bien, En un séjour de misere, N'est qu'un pompeux entretien Et qu'une noble chimere.

Voici comment j'ai compré Dès ma plus tendre jeunesse; La vertu, puis la fanté, Puis la gloire, puis la richesse.

La noblesse de son cœur & sa générosité parurent en diverses occasintéressoit sur-tout à la fortune des gens de Lettres. Il suffit de rapporter ce qu'il fit pour M. & Mad. Dacier. Peu de mois après leur mariage, ils eurent dessein de se retirer à Castres. M. de Charleval s'imaginant que leur fortune qui étoit alors très-bornée, pouvoit les déterminer à prendre ce parti, il alla les trouver, leur apporta dix mille livres en or, les pressa avec toutes les instances possibles de les accepter. On dit que M. de Charleval n'écri-Voit pas moins poliment en profe

JEANLOUIS FAUCON DE
RIS, SEIGNEUR DE
CHARLEVAL.
1693.
Ibid. p.354.

Parn. Fr.

348 BIBLIOTHEQUE

RIS, SEI-1693.

qu'en vers, & que dans tout ce qui JEAN- est sorti de sa plume, on remarque Louis FAU beaucoup de franchise & d'ingénuité. Fidéle au régime qu'il s'étoit prescrit, ENEUR DE malgré l'extrême délicatesse de sa CHARLE- complexion, il a poussé sa carriere jusqu'à l'âge de 80 ans. Son estomach s'étant encore plus affoibli par les années, il prenoit souvent de la rubarbe pour le fortifier ; mais ce qu'il regardoit comme un reméde, fut pour lui un poison. Ce fréquent usage de la rubarbe l'échauffa trop, & Jui causa de la fiévre. Les Médecins eurent recours à la saignée, qui sut réitérée plusieurs fois. A la derniere saignée, comptant avoir réussi, ils dirent en présence de M. Thévenot, Sous-Bibliothécaire du Roi : Enfin voilà la fiévre qui s'en va: Et moi, repliqua Thévenot, je vous dis que c'est le malade qui s'en va. Et en effet, M. de Charleval mourut une ou deux heures après. C'étoit en 1693.

Le Recueil de ses Lettres & de ses Poësies est tombé après sa mort entre les mains de M. le premier Président de Ris, fon neveu, qui a négligé d'en faire part au Public. Mais on avoit déja de lui sept piéces en vers dans le

FRANÇOISE. Recueil de Serci, sçavoir, dans le T. I. un Sonnet, des Stances à M. Sarazin pour l'inviter à dîner, & deux Louis Fau-Epigrammes; dans le T. III. des Stances contre la coquetterie, & un Sonnet sur une queste; & une Epigramme dans le T. V. Le Recueil de Barbin contient un bien plus grand nombre de piéces du même, depuis la serci, t. r. page 305 du T. IV. jusqu'à la page 360. ce sont encore des Stances, des Epigrammes, & plusieurs Chansons, les unes fur l'amour, d'autres sur le vin: il y a aussi quelques Stances chrétiennes, que l'Auteur composa, sans doute, dans un âge avancé; je souhaite qu'il ait pensé aussi solidement le reste de sa vie; voici les sentimens qu'il y exprime:

GNEUR DE CHARLE-1693. Recueil de p. 81, 131, 300 , 307. T 3. p. 241,

T. 5. p. 70

Les ombres de la mort me vont couvrir les yeux; Il faut quitter la terre & s'élever aux Cieux ; Il faut des libertins détefter les maximes, Et que mon repentir soit égal à mes crimes.

Pardon , Seigneur , pardon à ce pécheur Chrétien,

Qui fur homme d'honneur sans être homme de bien .

Et qui d'une foi morte, ou plutôt endormie, Ne cherchoit son salut que dans la prud'homie, Par ta bonté, Seigneur, mon esprit éclairé, Reconnoît qu'autrement tu dois être adoré,

#### BIRLIOTHEQUE 350

JEAN Louis FAU-CON

Et qu'une ame au plaisir par le monde empor-N'est pas digne du sang dont tu l'as rachetée.

Ris, Sei-CHARLE-Y.A L. 1693.

M. Dacier, au commencement du GNEUR DE second tome de sa Traduction d'Horace, a donné un discours sur ce Poëte, qui est de M. de Charleval, Ce discours comprend en peu de mots un jugement très-fin & très-folide des Poesses d'Horace, dont Charleval faisoit ses délices.

PELLISSON FONTA-NIER. 1693.

## PAUL PELLISSON FONTA-NIER.

L'indépendance & la tranquillité qui firent les délices de M. de Charleval, ne furent point le partage de Paul Pellisson Fontanier, son contemporain & son ami; & si celui-ci sut décoré de plus de titres, s'il fut revêtu de plus d'emplois, il éprouva aussi plus de troubles, de traverses & d'agitations. Sa famille, comme celle de M. de Charleval, étoit ancienne & distinguée, sur-tout dans la Robe. Il comptoit parmi ses Ancêtres, Raymond Pellisson, qui sut Ambassadeur de France en Portugal, Maître des Requêtes, premier Présdent du Sénat de Chamberi, & Commandant en Savoye pour François premier; & depuis ce Raymond jusqu'à Jean-Jacques Pellisson, pere de Paul, on pourroit, si c'en étoit ici le lieu, nommer plusieurs autres per-fonnes de cette famille, qui ont rempli avec beaucoup d'honneur & de distinction les emplois où leur mérite les avoit fait parvenir.

1693.

V. le Mo-

PAUL

Paul naquit à Beziers l'an 1624, Joly, Rem. quoique quelques Ecrivains le fas
guoique quelques Ecrivains le fas
193. sent naître à Castres, & en 1628. Pour se distinguer de son frere aîné, il ajouta au nom de Pellisson celui de Fontanier; qui étoit celui de sa mere, femme de beaucoup d'esprit, mais fort entêtée des préjugés du Calvinisme dans lesquels elle n'eut que trop de soin de nourrir son fils. Celui-ci fit ses Humanités à Castres, sa Philosophie à Montauban, & son l'Acad. Fr. Droit à Toulouse, où à peine eut-il & suiv. donné quelques mois à l'étude, qu'il entreprit de paraphraser les Institutes de Justinien, dont il ne donna cependant que le premier Livre, qui parut en 1645. Peu de tems après il vint à Paris, où le célébre Conrart, à qui il étoit recommandé par les Protef-

352 BIBLIOTHEQUE

tans de Castres, se sit un honneur de le montrer à ces premiers Académi-PELLISSON ciens, dont sa maison étoit le rendez-vous. NIER.

1693.

Tout portoit dès-lors M. Pellisson à oublier sa Province. Il retourna cependant à Castres pour y suivre le Barreau, & se disposer à remplacer dignement ses peres. Mais sa carriere s'ouvroit à peine, lorsqu'il fut attaqué d'une petite vérole, qui lui déchiqueta les joues, & lui déplaça presque les yeux. Si cet accident l'affligea, il crut ne pouvoir mieux se consoler qu'avec les Muses; & pour cela il revint à Paris. Méconnoissable à ses amis, à ne consulter que les traits de son visage, ils le reconnurent à des traits plus durables, à des manieres douces & liantes, à un enjouement délicat; & sur-tout à une certaine éloquence de conversation qui lui étoit particuliere. Il abusoit, Lettre 75. dit Madame de Sévigné, de la per-

mission qu'ont les hommes d'être laids: mais il n'avoit qu'à parler pour arrêter l'impression que pouvoit faire la difformité de son visage.

Parmi les personnes qu'il cultiva le plus, Mlle de Scudery tint le preFRANÇOISE. 353
mier rang. Une parfaite conformité
de génie, de goût, & de fentimens
les avoit faits l'un pour l'autre. Il n'y
eut peut-être jamais de liaison si tendre ni si constante. Ou ils se virent,
ou ils s'écrivirent tous les jours, durant près de 50 ans. Le célébre Sarazin étoit de leur société, & après sa
mort, arrivée à Pezenas en 1654,
M. Pellisson recueillit ses ouvrages,
les dédia à Mlle de Scudery, & les
orna d'une présace où la bonté de
son cœur ne se fait pas moins sentir

que la justesse de son esprit.

Dès 1652, déja pourvu d'une charge de Sécretaire du Roi, il lut à l'Académie Françoise l'histoire qu'il avoit faite de cette Compagnie, qui par reconnoissance le nomma dèslors à la premiere place vacante, & ordonna qu'en attendant il auroit droit d'assister à ses Assemblées: mais avec cette clause, Que la même grace ne pourroit plus être faite à personne, pour quelque considération que ce fût. Vers la fin de l'année suivante, il cessa d'être surnuméraire, & prononça alors, le 17 Novembre 1653, un discours qui sut applaudi.

Comme il n'avoit pas moins l'ef-

PAUL PELLISSON FONTA-NIER. 1693. PAUL PELLISSON FONTA-NIER, 1693. prit des affaires que celui des Lettres, & qu'il s'étoit fait un fonds de connoissances utiles, qui le rendoient propre à toute sorte d'emplois, M. Fouquet, qui l'estimoit & qui connoissoit son mérite, l'attacha à sa personne en 1657, & le sit son premier Commis, & bientôt son consident. M. Pellisson, loin d'abuser du crédit que cette nouvelle situation lui donnoit, ne s'en servit que pour le bien public, & négligea même ses propres intérêts; ce qui lui fait dire dans sa Requête à la postérité, que pour servir le Roi,

Les tendres vers & les tendres discours;
Mourut au monde, & de très-bonne grace;
Son épitaphe en sut faite au Parnasse,
Veilla, sua, courut, n'oublia rien,
Pendant quatre ans, hors d'acquérir du bien;
N'en voulant point qui ne lui vînt sans crime;
Et qu'un Patron ne rendit légitime.

En 1659 il alla prendre possession d'une charge de Maître des Comptes à Montpellier; & ce sut dans ce voyage que passant par Pezenas, il se transporta sur la tombe de Sarazin, l'arrosa de ses larmes, sit célébrer un

FRANÇOISE. fervice pour lui, & lui fonda un Anni versaire, tout Protestant qu'il étoit encore.

Quelque tems après fon retour à NIER. Paris, la disgrace de M. Fouquet ayant éclaté, M. Pellisson y sut enveloppé: on le conduisit à la Bastille au mois de Septembre 1661, & il y demeura quatre ans & environ quatre mois, sans rien perdre de sa tranquillité, parce que sa conscience ne lui reprochoit aucune faute l'emploi qu'il avoit exercé. Aussi dit-il en parlant du lieu où il étoit détenu :

Doubles gril! es à gros cloux ; Triples portes, forts verroux, Aux ames vraiment méchantes Vous représentez l'enfer; Mais aux ames innocentes Vous n'êtes que du bois, des pierres & du fer.

Dès qu'il fut arrêté, un Gascon de beaucoup d'esprit, qui avoit été à son service, & qui avoit éprouvé qu'il étoit libéral, alla trouver Madame Pellisson, mere du prisonnier, & lui dit qu'il venoit s'offrir pour rendre service à son ancien Maître, & qu'il étoit résolu de tout hazarder pour y réussir. On le crut, & on le

1693. Ferriés dans les Rem. de M. Joly fur Bayle, pag. 593. & luiv.

NIER. 1693.

chargea de rendre une Lettre de M. PAUL Pellisson à M. Fouquet, que l'on con-PELLISSON duisoit de Nantes à Paris, & qui étoit gardé à vue. Pour y parvenir, le Gascon prit la route de Paris à Nantes, offrit son service dans tous les logis où M. Fouquet devoit passer, & se loua dans un en qualité de Cuisinier. Lorsqu'il fallut servir à souper à M. Fouquet, il feignit d'avoir fait un faux pas, & jetta exprès un plat de potage sur un des gardes qui étoit à ses côtés; & pendant que les autres gardes avoient les yeux fur leur camarade, il fit comprendre par un clin d'œil à M. Fouquet, que ce qu'il venoit de faire n'étoit pas sans mystere. Celui-ci ayant foupé, & voulant aller au lieu secret de la maison, le prétendu Cuisinier prit un flambeau pour l'y conduire, & en le pofant, il mit auprès la Lettre de M. Pellisson, avec du papier & une écritoire, & fortit si promptement, que les gardes qui étoient restés à la porte, ne soupçonnérent rien. Il ne tarda pas à se saisir de la réponse, que M. Fouquet avoit laissée au même endroit, prit congé de l'Aubergiste, retourna en diligence à Paris, s'enFRANÇOISE. 357
rolla en qualité de foldat à la Bastille, PAUL
& remit la Lettre à son ancien Maî-PELLISSON
tre, à qui il sut d'un grand secours FONTAdurant tout le tems que dura sa pri-NIER.
son.

Malgré les ordres très-exprès du Roi, qui avoit défendu qu'on donnât à M. Pellisson ni encre, ni papier, & qu'il eût aucune communication, finon avec ses gardes, il fut toujours pourvu de tout ce qui est nécessaire pour écrire. Il entretint un commerce de Lettres avec ses amis; il en fit passer jusqu'à M. Fouquet, & en reçut des siennes. Ce ne sut même que par les pressantes sollicitations que ce dernier lui fit dans ses Lettres, qu'il employa le loisir de sa prison à examiner à fond par la lecture des Peres Grecs & Latins, & des Conciles, quelle est la véritable Religion parmi les différentes Communions qui partagent les Chrétiens. La premiere écritoire & le premier papier qu'il eut lui furent portés par un Ramoneur qu'on avoit aposté exprès à la porte de la Bastille, dans la pensée qu'il pourroit en demander un. Lui-même inventa mille stratagêmes pour entretenir ses relations au-dehors, & il

epargna si peu l'argent dans cette PAUL vue, qu'à sa sortie de prison, il se PELLISSON trouva qu'il avoit dépensé 54 mille FONTA-livres.

NIE R. 1693.

Les Factums répandus dans le Public pour la défense de M. Fouquet, furent d'abord reconnus pour être de fa main. La Cour en fit des reproches au Gouverneur de la Bastille, & lui ordonna de prendre de meilleures précautions pour l'avenir. En conséquence ce Gouverneur mit auprès de M. Pellisson un Allemand, dont il se croyoit assûré, & qui avoit ordre de lui offrir ses services, & de faire un rapport exact de ce dont il feroit chargé. Mais le prisonnier fentit d'abord le piége qu'on lui tendoit, & peu après il sçut si bien gagnercet Allemand, & le mettre dans ses intérêts, qu'en paroissant ne servir que le Gouverneur, il fut en effet un des plus fidéles émissaires du prisonnier.

Pendant que M. Pellisson étoit premier Commis de M. Fouquet, il étoit connu & estimé du Roi. L'examen rigoureux qu'on sit de sa conduite, durant sa prison, ne lui sit rien perdre de cette estime. On répandit ce: FRANÇOISE. 359 pendant contre lui plusieurs libelles injurieux, on forma contre sa probité des accusations odieuses, il sut plusieurs sois interrogé avec beaucoup de sévérité; mais jamais on ne put prouver qu'il sût coupable. Vous le sçavez, dit-il, parlant de lui-même, dans sa Requête à la postérité, que j'ai déja citée, & qu'il sit à la Bastille,

PAUL PELLISSON FONTA-NIER. 1693.

Vous le scavez, grilles, portes, verroux, Sidans ces lieux, fans nuls témoins que vous, Son cœur, sa main, sa langue, sa mémoire, Du grand Louis n'ont révéré la gloire, Faifant pour lui ce qu'un cœur bien pieux Au même état auroit fait pour les Dieux. Vous le sçavez, ô puissance divine, S'il eut jamais l'esprit à la rapine, Et toutefois sans bien sçavoir pourquoy, Certaines gens, qu'on nomme Gens du Roy, Bien renfermé le déchirent d'injures, Lui demandant par longues Ecritures Les millions que faisant son devoir Il n'eut jamais, mais qu'il pourroit avoir. On le dissame, & qui pis est encore, Il le sçait bien, mais il faut qu'il l'ignore.

On avoit saisi un de ses billets par lequel il conseilloit à M. Fouquet de ne se désaire jamais de sa charge de Procureur Général; ce billet sut porté au Roi, qui après l'avoir lû; dit: Le Commis en sçavoit plus que le

FONTA-NIER. 1693.

Maître. On lui infinua de la part de P A U L Sa Majesté, que s'il vouloit se faire Catholique, on pourroit le faire Précepteur de M. le Dauphin; mais il n'étoit pas homme à changer de Religion par des vues humaines. Ce fut vers la fin de 1665, ou au commencement de 1666, qu'il eut sa liberté, & il ne fit abjuration du Calvinisme que le 8 d'Octobre 1670.

> Dès que sa sortie sut arrêtée, & qu'on eut permission de le voir, les plus grands Seigneurs de la Cour, & les Princes mêmes l'honorérent de leurs visites. Il fut proposé vers le même tems pour écrire l'histoire du Roi, & en 1668 il eut l'honneur de suivre ce Prince dans sa premiere conquête de la Franche-Comté, dont il a composé une Relation, qui a été imprimée depuis. En 1671 il fut Maître des Requêtes. Vers le même tems, il reçut l'Ordre de Sousdiacre; & le premier Bénéfice que le Roi lui donna, outre une pension de six mille livres, fut l'Abbaye de S. Martin de Benevent, dans le Diocèse de Limoges. On voit par une Lettre imprimée du 18 de Juin 1678, qu'il étoit alors pourvu de cette Abbaye, Mais on dit qu'il

FRANÇOISE.

qu'il ne la garda pas longtems, à cause des difficultés qu'on fit à Rome pour les Bulles, prétendant qu'elle étoit Réguliere. A la place de Benevent, NIER. on lui donna l'Abbaye de Gimont, au Diocèse d'Auch. Il eut ensuite, pendant l'Economat de Cluni, le Prieuré de S. Orens, situé dans un

fauxbourg d'Auch même.

Tout ce qu'il a fait depuis sa conversion, dit M. l'Abbé d'Olivet, peut se renfermer en deux mots; car il n'eut dès-lors que deux objets devant les yeux, l'avancement de la Religion & la gloire du Roi. On n'a rien sur ce dernier article, que des piéces détachées, & en particulier ce fameux Panégyrique qu'il prononça dans l'Académie, & qui fut aussi-tôt traduit en Italien, en Espagnol, en Anglois, en Latin, & même en Arabe. On n'a publié que des fragmens de son Histoire de Louis XIV, qu'il avoit cependant presque finie.

Quant à fon zéle pour l'avancement de la Religion, on le connoît par les ouvrages qu'il a composés pour sa défense, qu'il a lui-même rendus publics, & dans lesquels on peut dire que la controverse y est sans

Tome XVIII.

.1693.

FONTA-NIER. 1693.

amertume, & la Théologie avec des Paul graces. D'ailleurs ce grand Conver-Pellisson tisseur, comme les Protestans l'appelloient, n'usoit de sa faveur auprès du Roi, que pour ménager les intérêts tant spirituels que temporels, de ceux qui secouoient le joug de l'erreur : & les revenus des économats, confiés à sa prudence, étoient dispensés avec la plus exacte fidélité.

Il mettoit la derniere main à son Traité de l'Eucharistie, quand la mort le surprit à Versailles le 7 de Février 1693. C'étoit un tempérament usé par de fréquentes maladies, & par un travail opiniâtre qu'il n'avoit jamais interrompu depuis sa tendre jeunesse. Il ne reçut point les Sacremens, non qu'il ait refusé de les recevoir, comme les Hérétiques le publiérent faussement, & comme quelques Catholiques ont eu la témérité de le répéter; mais parce que la fluxion dont il étoit attaqué le suffoqua, avant que le P. de la Chaise, Jésuite, qu'il avoit mandé, sût venu. C'est le témoignage que lui rend M. Bossuet dans une Lettre à Mlle de Scudery; & M. l'Abbé Bosquillon, témoin des derniers momens de son

Réflex, fur les grands hommes qui font morts en plaifantant, p. 94. édit. de 1712.

FRANÇOISE. 363 ami, a certifié qu'il étoit mort dans les fentimens les plus tendres & les plus touchans que la Religion puisse Perrisson inspirer, & qu'on voit si bien exprimés dans ses Poesses morales & chrétiennes.

PAUL FONTA-NIER. 1693.

L'esprit de M. Pellisson étoit excellent, vaste, profond, solide, pé- l'Abbé Joly nétrant, aisé, délicat, plein de feu, sur Bayle, p. & également capable de bien réussir en tout ce à quoi il a voulu s'appliquer. Il étoit Poëte, Orateur, Historien, Jurisconsulte, Théologien; & dans toutes ces qualités si rarement réunies en une seule personne, il sit voir qu'il n'étoit pas inférieur à ceux qui n'ont excellé qu'en une seule matiere. Il avoit de bonne heure formé son goût par une lecture réfléchie des anciens Auteurs Grecs & Latins, qu'il préféroit aux modernes. Son ame naturellement portée aux grandes choses, étoit pleine de sentimens d'honneur & de probité. Il étoit généreux, libéral, & entroit chaudement dans les intérêts de ses amis. Il étoit moins réservé à demander des graces pour eux, que pour luimême, ou pour ses parens. Jamais amateur des gens de Lettres ne fut t. 2, P. 390.

plus ingénieux à faire valoir leurs talens, ni plus ardent à prévenir leurs besoins. Le Févre de Saumur entre autres, & Scarron reçurent plus d'une fois des marques essentielles de sa générosité. Il avoit d'ailleurs beaucoup de modestie, & paroissoit convaincu de ce qu'il a exprimé dans ces quatre vers.

Grandeur, sçavoir, renommée, Amitié, plaisir, & bien, Tout n'est que vent, que sumée; Pour mieux dire, tout n'est rien.

Enfin estimé, chéri de tout ce qu'il y avoit de personnes d'un vrai mérite à la Ville & à la Cour, il en sut généralement regretté après sa mort.

Parn. Fr. Ménage qui étoit son ami partipre 450. culier lui fit cette Epitaphe, sous le nom d'Achante.

> Ici gît le fameux Achante, L'honneur des rivages François; Il tiroit après lui les rochers & les bois Par les sons amoureux de sa Lyre charmante.

> Passant, ne pleure point son sort:
> De l'illustre Sapho (\*) que respecta l'envie,
> Il su aimé pendant sa vie,
> Il en su plaint après sa mort.

Mlle l'Héritier fit aussi ces vers pour

(\*) Mlle de Scudery.

365 FRANÇOISE. honorer sa mémoire, où elle fait allusion à sa mort subite:

PELLISSON

Toi qui de Pellisson vois ici le tombeau, Apprens qu'il fut pieux, qu'il fut bon, qu'il fut NIER. fage,

Qu'il fut par son sçavoir l'ornement de notre

Et qu'il eut le cœur noble autant que l'esprit beau. En marchant sur les pas de ses ayeux illustres , Il remplit dignement le cours de treize lustres, Toujours dans la vertu, toujours dans l'équité.

Aussi pour prix de sa droiture. Le trépas dont souvent la loi paroît si dure, Pour lui n'est qu'un passage à l'immortalité.

M. Pellisson avoit une si grande facilité pour s'exprimer en vers François, qu'il en faisoit souvent sur le champ, comme M. Le Goux, Conseiller au Parlement de Dijon, le rapporte & en cite des exemples dans son Supplément Manuscrit au Menagiana, cité par M. l'Abbé Joly dans ses Remarques sur Bayle. Mais ses Poësies n'ont jamais été toutes recueillies. On en a inféré plusieurs petites piéces d'un goût excellent dans plusieurs Recueils, tels que celui de 1667 à Cologne, celui qui a été imprimé chez Couterot en 1682, trois volumes in-12, & principalement Qiii

Pag. 608.

PAUL PELLISSON FONTA-NIER. 1693. celui qui a pour titre Pièces galanus en prose & en vers de Madame la Comtesse de la Suze & de M. Pellisson, en 4 vol. in-12, 1725. Plusieurs de ses Poësies Chrétiennes & Morales se lisent aussi dans le tome 1, des Poësses diverses dédiées à M. le Prince de Conti, p. 225-233, dans le tome 2 du même Recueil, p. 306-331, & dans le second vol. de la Bibliothéque Poëtique de M. Le Fort de la Moriniere, dans les vers choisis du P. Bouhours, & dans le premier tome du nouveau Recueil des Epigrammatistes François, (p. 268 & fuivantes.) On fçait aussi qu'il est Auteur du Prologue en vers, à la louange du Roi, pour la Cômeaie des Facheux, de Moliere, qui fut représentée à Vaux chez M. Fouquet en présence de Sa Majesté, en 1661. Ce Prologue se lit aussi dans le tome 2 des Poesies diverses dédiées au Prince de Conti, avec l'Elégie de M. Pellisson au Duc de S. Aignan, sa Requête à la postérité, où il fait son Apologie & l'éloge du Roi d'une maniere fort ingénieuse, fon Epître à M. Conrart, & fon Ode sur la mort du Marquis de Pizany.

FRANÇOISE. 367 >> lisson, dit M. l'Abbé de Faur-Fer->> riés, son cousin, dans le Mémoire » que j'ai déja cité, le plus fini est le >> Poëme d'Eurimédon, qui, sans dou- NIER. , te, est son chef-d'œuvre pour la » Poësie. C'est un Poëme Epique de >> 1500 vers en cinq chants parfaite-» ment beaux. Les connoisseurs, qui », l'ont lû, disent que toutes les régles » de l'Art Poëtique y sont admirable-» ment bien observées. Ce n'est qu'u-» ne pure fiction; mais fous le nom-» d'Eurimedon, il fait un beau por-" trait du Roi, & une belle descrip-» tion de Paris & de la Bastille, sous » les-noms de Larisse & de son Châ-» teau. M. Pellisson composa ce Poë-» me à la Bastille, dans le tems où les » interrogatoires qu'il avoit à subir, » ne lui laissoient que des idées tristes » & fâcheuses. Il crut, pour les dissi-» per, devoir composer un ouvrage, » qui, par la grande application qu'il » demanderoit, détournât son esprit » des objets affligeans dont il étoit » trop occupé.

Q iv

Joly, Rem.

RABUTIN , COMTE DE

ROGER DE ROGER DE RABUTIN, COMTE DE BUSSY.

1693.

Bussy.

M. Titon du Tillet qui a donné place à M. Pellisson dans sa Description du Parnasse François, n'y a pas oublié Roger de Rabutin, Comte de Bussy, qui étoit aussi de l'Académie Françoise. Il en dit cependant peu de chose, parce qu'il ne l'a considéré qu'en qualité de Poëte, & par la même raison j'ajouterai peu à ce qu'il en dit.

Discours du Comte de Buffy à ses puis la page 129. jufqu'à la fin.

Le Comte de Bussy nâquit le 3 Avril 1618 à Epiry, terre près d'Auenfans, de- tun, fort ancienne dans cette famille, & qui en est sortie. Dès l'an 1118 Mayeul de Rabutin étoit un des grands Seigneurs du Maconois; en 1460 Hugues de Rabutin, bifayeul du grand-pere du Comte de Bussy, épousa Jeanne de Montagu, fille unique & héritiere de Claude de Montagu, Prince de la Royale Maifon de Bourgogne. Léonor de Rabutin, Comte de Bussy, pere de Roger, après avoir laissé son fils quatre ans au Collége de Clermont, dit depuis de Louis le Grand, à Paris, le mena

FRANÇOISE. aveclui en 1634 au siége de la Motte en Lorraine, d'où il le renvoya à Paris, où il fut fix mois à l'Académie. COMTE DE

ROGER DE RABUTIN .

1693.

Après avoir passé par divers em- Bussy. plois honorables, & s'être trouvé à plusieurs siéges & combats, où il donna des marques de sa valeur, il fut fait Mestre de Camp de la Cavalerie légere, Lieutenant Général des Armées du Roi, à l'âge de 35 ans, & son Lieutenant Général en Nivernois. Il eut aussi la charge de Confeiller d'Etat. Il fut reçu à l'Académie Françoise au mois de Janvier 1665, après la mort de M. Perrot d'Ablancourt, & il n'a pas oublié de rapporter dans le Discours à ses enfans sur le bon usage des adversités, &c. le remerciment qu'il prononça à cette occasion. On y apperçoit de la délicatesse & de l'élégance; car l'Auteur joignoit toutes les graces du discours. à toutes celles de sa personne, & il écrivoit bien en prose & en vers. Mais la vivacité de son esprit, & le penchant qu'il avoit à plaisanter, lui attirerent plusieurs disgraces pendant le cours de sa vie.

La plus confidérable en elle-même & par ses suites, fut celle qui lui vint

à l'occasion d'un petit Livre intitulé; ROGER DE Histoire amoureuse des Gaules. Voici RABUTIN , de quelle maniere il raconte ce fait COMTE DE

dans le Discours que j'ai cité. BUSSY.

1691.

« Au mois d'Avril 1665, dit-il, on Pag. 280. » donna au Roi une histoire manus-» crite qui couroit dans le monde fous » mon nom. C'étoient les amours » généralement connues de deux Da-"mes (\*), que j'avois écrites pour "m'amuser, & pour en divertir quel-» ques-unes de mes amies, dont l'une » à qui j'avois prêté cette histoire, " l'avoit fait copier. Je me plaignis " d'elle un peu rudement, & cela » l'obligea de rendre cette histoire » publique, après y avoir gâté les » portraits des gens considérables, » dont je parlois, pour m'en faire des " ennemis ». L'Auteur découvrit ce stratagême au Roi, qui sut convaincu de la vérité; mais la justice de Sa Majesté, ajoute-t-il, demandant de fatisfaire ceux que ce manuscrit falsisié avoit offensés, il m'envoya arrêter & conduire à la Bassille le 17 Avril 1665.

Le Comte y tomba malade au bout de fix femaines, & le refus qu'on fit

<sup>(\*)</sup> Mesdames de Châtillon & d'Olonne.

FRANÇOISE. 371 à sa femme de le voir, augmenta son mal. Sa captivité dura cependant huit mois & demi. Ce fut pendant ce tems-là qu'il composa en vers cette Bussy. ingénieuse Requête que le P. Bouhours a insérée dans ses vers chois; elle est de la part de trois prisonniers, 285. l'un desquels parle au nom des autres. M. de Buffy avoit commencé à goûter la Poësie Françoise en lisant l'Ode de Racan à Léonor de Rabutin, fon pere, comme il le dit dans le Difcours à ses enfans, où il rapporte cette Ode. (p. 133.) Pour être délivré, il offrit de donner la démission de sa charge de Mestre de Camp de la Cavalerie, quoiqu'après 31 années de service, & qu'il eût exercé cette charge durant 13 ans; il écrivit aussi le 12 de Novembre de la même année 1665 une Lettre au Duc de S. suiv. 322. Aignan, qui étoit une sorte de fatisfaction à l'égard du public & des personnes intéressées dans son manuscrit, & il a publié lui-même cette Lettre. Le 2 de Décembre suivant, le Marquis de Louvois vint lui demander de la part du Roi la démission de sa charge, en faveur du Duc de Coissin; il la donna, sortit de la

ROGER DE RABUTIN,

1693.

Ihid. pag.

ROGER DE RABUTIN, COMTE DE BUSSY.

1693.

Bastille, & sut exilé dans ses terres en Bourgogne, où il resta 17 ans. Il eut cependant en 1673 la permission de venir à Paris pour ses propres affaires. En 1676, le Roi lui sit la même grace; en 1681, il lui permit d'y fixer son séjour, & le 12 Avril 1682, il le rappella à la Cour. Mais le Comte n'ayant pas tardé à voir qu'il y étoit assez mal accueilli, il s'en absenta pendant cinq ans; & ensin il retourna pour toujours en Bourgogne: il mourut à Autun le 9 Avril 1693, âgé de 75 ans.

On lit ce qui suit dans son Epitaphe composée par la Comtesse d'Alets ou de Dalet, fa fille. « Presque au » comble de la gloire, Dieu arrêta » ses prospérités; & par des disgraces » éclatantes, il le détrompa du mon-» de, dont il avoit été jusques-là » trop occupé. Son courage fut tou-» jours au-dessus de ses malheurs. Il » les soutint en sujet soumis, & en » Chrétien résigné. Il employa le » tems de son exil à se bien instruire » de sa Religion, à former sa famille, » & à louer son Prince.... La mort le " trouva dans de faintes dispositions». L'Auteur de cette Epitaphe est la

FRANÇOISE.

même qui après être demeurée veuve .... de Gilbert de Langeac, Marquis de ROGER DE Coligni, fut mariée en secondes nô-RABUTIN, ces à Henri-François de la Riviere, Bussy. qui écrivoit très - agréablement en prose & en vers, & dont on a impri-

mé en 1751 les Lettres avec l'Histoire de sa vie & du Procès qu'il avoit

eu avec son beau-pere, &c.

A l'égard des Poesses de M. le Comte de Bussy, on s'accorde assez à dire qu'on n'y reconnoît pas le caractere d'un vrai Poëte, & qu'on n'y voit que celui d'un bel esprit, qui s'amusoit à composer de jolis vers. On n'estime ni ses Sonnets, ni ses Rondeaux, & je ne crois point qu'on fasse plus de cas de ses Maximes d'Amour, & Almanach d'Amour pour l'année de grace 1665, par le grand Ovide Cypriot, spectateur des Ephémérides amoureuses, &c. Il y a cependant du tour, de la pensée, de la délicatesse même dans les maximes; mais si le repentir de l'Auteur a été sincere, elles ont dû lui couter des larmes. Il réussission mieux dans les imitations des Epigrammes de Martial, de Catulle, & de quelques autres anciens Poëtes; encore réduit-on à un ROGER DE bon en ce genre. Sa profe est beau-RABUTIN, coup meilleure, comme en conviennent ceux qui ont lû ses Lettres, ses Mémoires, le Discours à ses enfans, & son Histoire abrégée de Louis le Grand. M. Despréaux a caractérisé en deux mots ses Heures galantes, par ces vers de sa huitième Satyre:

Firai par ma constance aux affronts endurci.

Me mettre au rang des Saints qu'a célébré
Bussi?

Voyez sur cela la note de M. Broffette, & l'Avertissement de M. Desequivres de préaux lui-même, sur son Epître 4.

Despr. édit. où l'on voit tout ce que le Comte de S. Marc, de Bussy sit pour ne point entrer en querelle avec ce Poëte, qui avoit en lieu d'être mécontent de lui.

### GASPARD DE FIEUBET.

GASPARD DE FIEUBIT. 1694.

Puisque M. Titon du Tillet place encore sur son Parnasse Monsieur de Fieubet, il convient que j'en dise aussi un mot. Gaspard de Fieubet, Seigneur de Cendré, Ligni, &c. étoit d'une famille de Toulouse, fils de Gaspard de Fieubet, Baron de Lau-

FRANÇOISE. nac, mort en 1647, & de Claude Ardier. Il suivit le Barreau, fut Con- DE FIEUBET. seiller au Parlement, puis Maître des Requêtes, Chancelier de la Reine Marie - Thérése d'Autriche, Conseiller d'Etat ordinaire, & se fit estimer & chérir dans ces différens postes de tout ce qu'il y avoit de distingué à la Cour & à la ville. Sa maifon fut toujours ouverte aux gens de Lettres, de qui il a reçu les plus grands applaudissemens. Quelque occupation que lui donnassent ses emplois, il s'amufa de la Poësse Latine & Françoise, & réussit dans l'une & l'autre. Je ne connois cependant de vers François de sa composition, que la Fable d'Ulysse & des Sirénes, que le P. Bouhours a donnée dans son Recueil de vers choisis, & l'Epitaphe du célébre Descartes, en dix vers, gravée fur une table de marbre blanc dans l'Eglise de Sainte Geneviéve du Mont, & imprimée à la fin du tome 2 de la vie de Descartes, in-4º. pag. 443. & dans le tome 5 de la Description de Paris de M. Piganiol de la Force. On dit qu'il est sorti de la même plume plusieurs autres piéces aussi agréablement tournées & aussi

1694.

Pag. 245.

376 BIBLIOTHEQUE bien versissées. J'ignore ce qui en a

DE FIEUBET.
1694.

été imprimé.

M. de Fieubet ayant perdu sa femme au mois de Janvier 1686, & n'ayant point d'enfans, il se retira chez les Religieux Camaldules de Grosbois près Paris, où il vécut dans la retraite & dans la pénitence, & y mourut détaché du monde, & ne soupirant que pour le Ciel, le 10 Septembre 1694, en la 68 année de son âge. Son Epitaphe dit, Que la patrie n'eut jamais de Citoyen plus chéri; la Robe, de Magistrat plus éclairé; le siècle, de génie plus sublime; l'homme de bien, d'ami plus prévenant & plus fidéle. Il naquit dans l'opulence, ajoute-t-on, fut entraîné par les amusemens du monde, fut élevé à plusieurs emplois; mais dans le tems qu'il occupoit une grande place, & qu'il pouvoit prétendre aux plus grandes, il prit les aîles de la colombe, & s'envola dans la folitude, où il courut à pas de géant dans la carriere de la pénitence. Son Oraison sunébre sur prononcée dans le même lieu par M. l'Abbé Anselme le

Oraif. fun.
dell'Ab. Anf.
12 de Septembre 1695. Elle est impriin-8. p. 4-3- mée, & on lit à la fin l'Epitaphe du
& suiv.

FRANÇOISE. même en Latin, suivie d'une traduction Françoise, & d'une paraphrase de la même en vers François, par M. Haudiqué.

# JEAN - BARBIER D'AUCOUR.

Jean Barbier d'Aucour n'est guéres BARBIER plus connu comme Poëte que M. de D'AUCOUR. Fieubet, quoiqu'il ait plus écrit que lui en vers. Mais ses poesses sont toutes anciennes. Cet écrivain à qui l'on doit une excellente critique d'un ouvrage qui sera toujours estimé, Les Histoire de Sentimens de Cléante sur les Entretiens t. 2. p. d'Ariste & d'Eugéne du P. Bouhours, & suiv. étoit de Langres. Il quitta sa patrie l'Abbé Gradès l'âge de 14 ans, alla à Dijon, net, au-de-& y trouva un azile chez M. Joli de vant de la 2 edit des Sen-Blaizy, Président à mortier, qui le timens de prit moins pour Précepteur de ses Cléante. enfans, que pour leur compagnon de Mor. de d'étude. Après avoir fait sa Philosophie, il vint à Paris, y étudia en Droit, & fut reçu Avocat au Parlement. Il résolut de suivre le Barreau; mais ayant demeuré court dans son premier Plaidoyer, il ne s'exposa plus à plaider, & il se contenta d'écrire dans les occasions d'éclat.

Quand nous n'aurions que ses deux Factums pour Jacques Le Brun, fauf1694.

JEAN BARBIER D'AUCOUR, 1694.

fement accusé d'assassinat, contre M. de Savonniere, Conseiller au Parlement, son accusateur, ils suffiroient pour démontrer combien il avoit de talens pour ce genre d'écrire. M. l'Abbé Granet a eu raison de faire réimprimer ces deux pièces, devenues rares.

Rien ne fait plus d'honneur à M. d'Aucour, que d'avoir été choisi en 1677 par M. Colbert pour élever M. d'Ormoy, depuis Marquis de Blainville, son fils. On comprend aisément que ce Ministre n'eût pas confié cette éducation à un sujet médiocre. Ce choix, & encore plus fon mérite personnel, lui ouvrit les portes de l'Académie Françoise. Dans le discours qu'il fit le jour de sa réception le 29 Novembre 1683, il donna des preuves éclatantes de sa reconnoissance envers son illustre bienfaiteur, qui étoit mort depuis peu de tems. L'Académie fit fouvent des épreuves utiles de ses talens; on sçait que c'est lui qui a le plus travaillé en ce temslà à perfectionner & à achever fon fameux Dictionnaire.

Trois ans avant que d'entrer à l'Académie, il avoit obtenu une commission de Contrôleur des Bâtimens

FRANÇOISE. du Roi; mais ayant dépensé tout l'argent qu'il avoit à des entreprises qui échouerent par la mort de M. Col-BARBIER bert, il se vit réduit à une situation fâcheuse. Vers l'an 1689, il entra dans un parti pour les bois de Normandie, dont il ne recueillit que des procès, ce qui l'engagea à se placer chez M. de la Meilleraye, en qualité de Gouverneur. Mais comme ses appointemens étoient fort modiques, & que d'ailleurs il s'étoit marié peu avantageusement, il rentra dans le barreau, plaida de nouveau, & il le faisoit avec succès lorsqu'il sut attaqué de la maladie dont il mourut. Les Députés de l'Académie qui allérent le visiter dans cette situation, furent touchés de le voir mal logé. Ma consolation, leur dit-il, c'est que je ne laisse point d'héritiers de ma misere. L'Abbé de Choisy, l'un des Députés, lui dit, Vous laissez un nom qui ne mourra point. Il répliqua: Qu'il ne s'en flattoit point; que quand ses ouvrages auroient une forte de prix, il avoit péché dans le choix de ses sujets. « Je n'ai fait que des critiques, "ajouta-t-il, & ces ouvrages font " peu durables. Si le livre qu'on a " critiqué vient à tomber dans le

1694.

BARBIER D'AUCOUR. I 694.

» mépris, la critique y tombe en » même tems, parce qu'elle passe pour "inutile; & si malgré la critique, le » livre se soutient, alors la critique » est pareillement oubliée, » qu'elle passe pour injuste ». Le contraire est cependant arrivé à son égard : le livre du P. Bouhours est toujours lû, & la critique de notre Auteur n'en est ni moins estimée, ni moins recherchée.

M. d'Aucour mourut d'une inflammation de poitrine, le 13 Septembre 1694 dans la 53 année de son âge. M. de Clermont-Tonnerre, Evêque de Noyon, qui lui fuccéda dans l'Académie Françoise, ayant affecté de ne rien dire du défunt dans son discours, M. l'Abbé de Caumartin, mort depuis Evêque de Blois, y suppléa dans le fien. « Le Confrere que » nous avons perdu, dit-il, ne de-» voit rien à la fortune : riche dans , toutes les parties qui composent un » homme de Lettres, il n'avoit au-» cun de ces titres éclatans qui rele-» vent son successeur: son esprit aisé » & pénétrant lui avoit fait acquérir » une facilité merveilleuse pour la » composition de ses propres ouvra-» ges , & une critique très - exacte FRANÇOISE. 381

» pour la correction de ceux des au-» tres; rien ne fortoit de ses mains » qui ne portât ces deux caracteres, BARBIER

» & nous nous fouvenons avec plaisir D'AUCOUR.
» Ou plutôt avec douleur, de l'usage

» qu'il en faisoit dans nos exercices » ordinaires».

M. de Caumartin n'a pas compris dans cet éloge les Poesses de son Confrere; ce sont les moindres de ses ouvrages, quoiqu'on ne puisse pas dire qu'elles soient sans esprit & fur-tout fans une grande facilité. Comme il vivoit dans un tems où la Traduction du Nouveau Testament, supposée imprimée à Mons échauffoit les esprits, on le fait Auteur de plusieurs des piéces en vers François qui furent répandues alors contre les adversaires de cette Traduction, qui est depuis si longtems entre les mains de tout le monde. On lui donne en particulier une Lettre en vers libres sur ce sujet, contre M. Hardouin de Péréfixe, Archevêque de Paris, & une autre de même genre contre un Mandement du même Prélat sur le retranchement de certaines Fêtes. Cette seconde piéce est de 1666. La premiere parut au moins deux ans plus tard, en 1668, ou l'année suivante. Dès

D'AUCOUR.

1664 il avoit fait imprimer son Poëme, moitié férieux, moitié burlesque, intitulé Onguent pour la brulure : cette piéce, qui est d'environ 1800 vers, est une Satyre contre la morale des Casuistes relâchés: la premiere édition est in-4°. J'en ai vu plusieurs autres in-8°. in-12 & in-16. Accusé d'avoir traité dans cette Satyre des matieres trop graves pour trouver place dans le burlesque, il tenta de se justifier par une Lettre en prose. (Lettre d'un Avocat à un de ses amis) qui est du premier Avril de la même année 1664. Elle n'a que 8 pages in-4°.

Je ne sçais point de quel tems est la premiere édition d'une autre Satyre du même en vers irréguliers, que M. l'Abbé d'Olivet intitule, Apollon vendeur de Mithridate, & que Richard Simon a fait réimprimer sous le titre

t. 2. p. 523.

Bist. crit. d'Apollon charlatan, dans sa Bibliothéque critique, où il a pris le nom de Sainjore: c'est une Satyre des Tragédies du célébre Racine, excepté d'Esther & d'Athalie, qui n'avoient point encore paru. Cette critique, toute ingénieuse que M. Simon la trouve, n'a jamais nui à la réputation de celui qu'elle attaque. Elle fit

FRANÇOISE. cependant quelque peine à M. Despréaux, qui lança ce trait contre BARBIER l'Auteur, à la fin de son Lutrin, où il D'Aucour adresse la parole à M. de Lamoignon premier Président :

169 4.

Quand la premiere fois un athléte nouveau Vient combattre en champ clos aux joutes du Bar-

Souvent sans y penser, ton auguste présence, Troublant par trop d'éclat sa timide éloquence, Le nouveau Cicéron tremblant, décoloré, Cherche en vain son discours sur sa langue égaré; En vain pour gagner tems, dans ses transes affreu-

Traine d'un dernier mot les syllabes honteuses; Il hésite, il bégaye, & le triste Orateur Demeure enfin muet aux yeux du Spectateur.

M. Despréaux n'ignoroit pas cependant que l'accident dont il fait ici un reproche à M. Barbier d'Aucour, pouvoit arriver aux meilleurs Orateurs, & qu'il n'étoit pas sans exemple. La derniere piéce en vers de M. d'Aucour, est une Ode sur la prise de Philisbourg, qu'on a insérée dans le Recueil de l'Académie Françoise, année 1689. A l'égard de ses écrits en prose, on peut voir ce qui en est dit dans le Supplément de Moréri de 1735, & dans le Nouveau Bayle traduit de l'Anglois, tome I. p. 64 & suiv. de la Lettre B.

JEAN
'HES-

### JEAN D'HESNAUD.

NAUD. 1694.

S'il est vrai que Jean d'Hesnaud, ou De Hesnault, soit mort en 1682, comme je le lis dans le Nécrologe Manuscrit de seu M. De la Monnoye, je dérange l'ordre chronologique en le plaçant ici; mais outre que M. Titon du Tillet dit dans son Parnasse François, que le tems de la mort de ce Poëte n'est pas bien certain, il m'a paru convenable d'en faire mention immédiatement avant Madame des Houlieres, qui passe pour avoir été son éléve.

Ce n'est pas par la naissance que d'Hesnaud a été distingué; il étoit sils d'un Boulanger de Paris: mais le mérite est plus estimable que la naissance, & on ne peut sans injustice resuser à d'Hesnaud la louange d'avoir été un des plus beaux esprits de son tems. On sçait qu'il étoit ami de Chapelle, avec lequel il avoit étudié la Philosophie de Gassendi. Les circonstances de sa vie nous sont peu connues, & l'on n'en sçait guéres que ce qu'il nous en apprend luimême dans une Eglogue que je ne crois

FRANÇOISE. 38

crois imprimée que dans le Fureteriana. Cette Eglogue est intitulée Amarante; c'est Madame des Houlieres, qui y est en esset louée en vingt endroits. Daphnis, l'un des interlocuteurs, est d'Hesnaud lui-même, qui y rappelle ses voyages, ses emplois, & son attachement à M. Fouquet Surintendant des Finances, qui sut son protecteur. On voit par cette Eglogue qu'il avoit été dans les Pays-Bas, en Hollande, en Angleterre:

J'ai tenté la fortune en mille lieux divers,
Et traînant mes malheurs j'ai couru l'Univers.
J'ai fait ouir mes chants dans cette terre heureuse,
Que baignoit l'Océan, & le Rhin, & la Meuse,
J'ai vû ces prés toussus, que d'énormes travaux
Sauvent depuis cent ans de la rage des caux.
Jusque dans Albion j'ai cherché ma retraite;
Le Roi de la Tamise écoutoit ma Musette;
Et ce Roi généreux eût été mon appui,
Si j'avois servi Pan comme on le sert chez lui,

Il paroît par la suite de cette Eglogue qu'il suivit Louis-Victor de Roche-chouart, Duc de Vivonne, en Sicile; & en particulier à Messine, dont ce Seigneur sut fait Viceroi, & qu'il sortit de ce pays lorsque la Sicile retourna sous la domination Espagnolle. Je ne puis entendre autrement les vers suivans;

Tome XVIII.

1694.

NAUD. 1694.

Despréaux.

A travers des écueils, an péril des naufrages J'ai cherché la Sicile, & ses gras pâturages : Entre Scille & Carybde, une ancienne Cité Alloit bientôt me rendre à la tranquillité, Si de son protecteur l'austere politique Ne l'eût fait retourner sous un joug tirannique.

D'Hesnaud, contraint de revenir en France, chercha partout de l'emploi, & en eut, à ce que l'on croit, dans le Bourbonnois, qu'il fut encore obligé de quitter, on ne sçait pourquoi, Avant ces courses, il avoit mérité la protection de M. Fouquet, qu'il perdit par la disgrace de ce Ministre arrivée en 1661. C'est lui qu'il peint dans la même Eglogue sous le nom d'Arcas, où il parle aussi avec éloge de M. de Fontenelle qui étoit jeune alors:

Ce Berger enjoué, ce doux Magicien, Qui connoît tous les morts du vieux tems & du fien , &c.

Quoique M. Despréaux ait mis d'Hesnaud dans sa neuviéme Satyre au même rang que Bardin, Colletet, Not. de S. Pelletier, & plusieurs autres qu'il Marc fur la n'estimoit pas, il ne laissoit pas de 9. Satyre de convenir qu'il étoit assez bon Poëte. Il ajoutoit que sa meilleure piéce,

FRANÇOISE. non pas pour le sujet, mais pour la composition, étoit un Sonnet contre M. Colbert, qui commençoit par ce vers:

JEAN D'HES-1694.

Ministre avare & lâche, esclave malheureux

La colere, ajoute-t-on, avoit fait enfanter ce Sonnet à d'Hesnaud : il avoit reçu des bienfaits de M. Fouquet, Surintendant des Finances, qui s'étoit en effet attiré la tendresse des Gens de Lettres par ses gratisications; il crut que M. Colbert avoit contribué à la chute de ce Ministre, & dans cette persuasion il s'imagina qu'il lui étoit permis d'en témoigner publiquement son indignation. M. Colbert, suivant le même récit, sit en cette occasion une action pleine de grandeur. On lui parla de ce Sonnet: il demanda s'il n'y avoit rien contre le Roi; on lui dit que non. Cela étant, répondit-il, je n'en veux point de mal à l'Auteur. D'Hesnaud apprit cette réponse, il eut honte de s'être laissé emporter au-delà des bornes du respect & de la modération, & supprima son Sonnet autant qu'il lui fut possible. Mais est-il bien certain que d'Hesnaud soit l'Auteur de Joly sur Bay-Rij

Rem. de le , p. 432.

JEAN D'HES-NAUD. 1694. ce Sonnet? Ce qui en fait douter; c'est que Loret dans sa Gazette du 3 de Septembre 1661, parle d'un autre Poëte nommé Hénaut, qui faisoit alors des vers satyriques, & qui en fut puni,

Certain malheureux Nouvelliste;

## dit cette Gazette,

Esprit brouillon, mauvais Sophiste;
Qu'on nomme Mathurin Hénaut,
Fut hier, dit-on, bien penaut.
Car sous prétexte de nouvelles,
Ayant fait courir des libelles,
Assert fait courir des libelles,
Australia, & peu sçavans,
Fit par septence de Justice.....
Au Châtelet publiquement,
Tout du long amende honorable.....
La torche au poing, la corde au col....,
Et même tout nud en chemise,
De France pour neuf ans banni, &c.

Le Sonnet que Jean d'Hesnaud a composé sur l'Avorton, a fait beaucoup de bruit en son tems, & a été très-applaudi, quoiqu'il soit irrégulier, les vers étant inégaux, & les deux Quatrains sur des rimes différentes. Ce Sonnet sut fait à l'occa-fion d'une aventure arrivée à une

FRANÇOISE. Demoiselle de condition qu'il est inutile de nommer.

NAUD. 1694.

Il fait partie des Œuvres diverses de D' H z sl'Auteur, imprimées en 1670, & contenant La consolation à Olympé sur la mort d'Alcimedon, en prose, des imitations en vers du chœur de l'Acte 2 & de l'Acte 4 de la Troade de Sénéque, & du fecond chœur du Thieste du même; des Lettres en vers & en prose, à Iris, à Lucréce, à Sapho,&c. toutes sur la galanterie; onze Sonnets, en coniptant celui de l'Avorton; une historiette, aussi en vers; le Bail du cœur de Cloris, en prose & en vers; & quelques vers Latins. Parmi les Lettres, celle à Sapho, c'est-à-dire à Madame des Houlieres, avant son mariage en 1649, m'a paru la meilleure & la plus intéressante. D'Hesnaud l'exhorte à ne pas autant s'appliquer à l'étude qu'elle le faisoit, parce que sa santé en souffroit, qu'elle ne se livroit pas assez aux compagnies qui la défiroient, & que la gloire qu'on acquiert à la suite d'Apollon ne vaut pas la peine qu'on se donne pour l'acquerir & pour la conserver: sur quoi il lui dit:

JEAN B'HES-NAUD. 1694. On ne peut craindre trop d'être trop estimée; Rien ne nous asservit comme la Renommée. On perd bien du repos pour faire un peu de bruit.

Et ce bruit ne vaut pas la peine qui le suit.

Pour moi je ne suis pas la dupe de la gloire;

Je vous quitte ma place au Temple de Mémoire:

Et je ne conçois pas que la loi du trépas,

Doive épargner mon nom, & ne m'épargner pas.

Je me mets au-dessus de cette erreur commune.

On meurt & sans ressource, & sans réserve aucune.....

Ce qui reste des morts, reste pour les vivans, Et va mourir comme eux dans les âges suivans. Ainsi du grand Homere, ainsi du grand Virgile, L'éloquence & la gloire eurent un sort fragile. L'une & l'autre nous touche, & ne les touche

Les grands titres pour eux sont titres superflus.

Tandis qu'on les admire, & tandis qu'on les loue.

plus :

L'impitoyable tems de leurs Œuvres se joue.

Nous regrettons déjà ceux qu'il nous a ravis:

Et des autres un jour ceux-là seront suivis......

Cessez donc, o Sapho, de vous en faire accroire.

Dans un monde nouveau ne cherchez plus la gloire;

Et faites succéder au soin de l'acquerir, Le soin de la connostre, & de vous en guérir, &c.

Ce Recueil est dédié à un M. Doort,

FRANÇOISE. que je ne connois point. Quand on a lu ce qu'il renferme, on fent que le principal talent de l'Auteur consistoit D'HE sà traduire ou à imiter des morceaux de Poësies des Anciens Poëtes Latins. Mais le choix qu'il a fait pourroit faire foupçonner qu'il étoit un peu trop partisan d'Epicure. On ne croit pas cependant que Bayle ait eu raison de rapporter tant de particularités odieuses à la mémoire de cet Auteur. Il n'a jamais fait de système contre l'immortalité de l'ame, ni consulté Spinosa. Le Bail du cœur est à mon gré la moindre piéce de son Recueil, ce font de ces allégories forcées qui ne sont plus du goût d'aujourd'hui. L'Historiette ou le conte qu'Amarante envoye à Diane le jour de sa fête, au lieu de Bouquet, est assez joliment écrit. Le Sonnet sur la vie privée, imité du deuxiéme chœur du Thieste de Sénéque, m'a paru bon.

1694.

S'éléve qui voudra, par force ou par adresse, Jusqu'au sommet glissant des grandeurs de la Cour :

Moi je veux, sans quitter mon aimable séjout, Loin du monde & du bruit rechercher la sagesse.

Là, sans crainte des Grands, sans faste & sans mistelle .

R iv

JEAN D'HES-NAUD. 1694. Mes yeux après la nuit verront naître le jour! Je verrai les saisons se suivre tour à tour, Et dans un doux repos, j'attendrai la vieillesse.

Ainsi lorsque la mort viendra rompre le cours Des bienheureux momens qui composent mes jours,

Je mourrai chargé d'ans, inconnu, solitaire.

Qu'un homme est misérable à l'heure du ué-

Lorsqu'ayant négligé le seul point nécessaire, Il meurt connu de tous, & ne se connoît pas!

Ce Recueil de 1670 ne contient pas toutes les Poësies du sieur d'Hesnaud. J'ai parlé ailleurs de fa traduction du commencement de Lucréce, que M. de la Monnoye a cru faussement donner pour la premiere fois dans son Recueil de pièces choisies, imprimé en 1714. On assure que d'Hesnaud avoit traduit tout le Poëme de Lucréce, mais qu'un Confesseur lui en ayant fait scrupule, il brula son ouvrage, dont il n'est resté que les cent premiers vers, que ses amis avoient copiés ou retenus de mémoire. Le Fureteriana, qui est de l'an 1696, nous a donné outre cela deux autres piéces en vers affez longues du même, dans lesquelles on voit des vers pompeux & des pensées neuFRANÇOISE. 393
Ves, mais aussi trop de négligence & de dissussion. La premiere est une Elé- Jean gie, dont le sujet principal est le com- D' He sabat de la Raison contre l'Amour. Elle NAUD.

Commence ainsi:

Echapé des périls d'une ardente jeunesse,
Et parvenu dans l'âge où regne la sagesse,
Je m'étois résolu d'écouter la Raison,
Et d'être sage au moins dans l'arriere saison.
Je contemplois déja les miseres humaines,
Et j'en accusois plus nos plaisirs que nos peines;
J'en accusois surtout les plaisirs amoureux,
Comme les plus légers & les plus dangereux.
Je voyois qu'à la fin tous les cœurs s'en dégoutent.

Ou par les maux qu'ils font, ou par les biens qu'ils coutent, Et me ressouvenant de ce qu'ils m'ont couté,

Je m'en croyois aussi pour jamais dégouté, Mais j'osai voir Olympe, &c.

La Raison lui donne de fortbonsavis, & surtout l'exhorte à ne pas prendre au lieu d'elle l'Opinion, qui ne pourroit que l'égarer:

> Fuis le fantôme vain qui porte mes couleurs, La folle Opinion, Reine des fantastiques, Source de tant de biens & de maux chimériques, C'est elle qui de l'homme augmentant les besoins, Mustiplie avec eux ses travaux & ses soins, Qui lui faisant haïr le repos & la joye, Aux avares soucis donne son ame en proye;

JEAN D'HES-NAUD. 16904 Qui lui fait de la gloire ensanglanter l'autel,
Et courir à la mort pour se rendre immortel.
C'est elle qui corrompt les mœurs & les maximes,
Ravale des vertus, & reléve des crimes,
Selon son intérêt régle ses sentimens,
Juge des actions par les événemens,
Méprise un vertueux que le sonheur couronne,
Révére un scélérat que le bonheur couronne,
Aux peuples inquiets vante les nouveautés,
Et leur fait un Héros d'un chef de révoltés, &c.

L'autre pièce est l'Eglogue dont j'ai parlé, dont les interlocuteurs sont Philene & Daphnis, & dont le titre est Amarante. On dit qu'elle contient sous ces trois noms les portraits de trois personnes illustres que le Lecteur y reconnoîtra sans peine. J'ai averti qu'Amarante est Madame des Houlieres, & Daphnis le Poète lui-même: Pour Philéne, je ne sçai qui c'est. Il y a encore plus de négligence dans cette seconde pièce que dans la premiere, mais il y a aussi des beautés.

ANTOINETTE DU LIGIER DE LA GARDE, DAME DES HOULIERES.

La plus grande gloire du Sieur

FRANÇOISE. d'Hesnaud est d'avoir eu pour disciple la célébre Madame des Houlieres. Le nom de cette Dame étoit Antoinette du Ligier de la Garde. Elle naquit à Paris vers l'année 1633 Ou 1634. Son pere étoit Melchior du Ligier, Seigneur de la Garde, Chevalier de l'Ordre du Roi, qui avoit été d'abord Maître d'Hôtel de la Reine Marie de Médicis, & qui étoit alors attaché en la même qualité à la Reine Anne d'Autriche. Sa mere se nommoit Claude Gaultier.

GARDE DAME DES HOULIE-RES. 1694.

La nature prit plaisir à rassembler Eloge de Madame des dans Mademoiselle de la Garde, les Madame des

agrémens du corps & de l'esprit à un les Mém. de point qu'il est rare de rencontrer. M. de Cham-bors, au t. 1. Elle avoit une beauté peu commune, des Poës. de une taille au-dessus de la médiocre, Madame de un maintien naturel, des manieres de 1747. nobles & prévenantes; quelquefois un enjouement plein de vivacité. quelquefois du penchant à cette mélancolie douce, qui n'est pas ennemie des plaisirs; elle dansoit avec justesfe, montoit bien à cheval, & ne faifoit rien qu'avec grace. Lorsqu'elle entra dans le monde, les Romans étoient regardés comme l'école de l'esprit & de la politesse. Elle s'y livra

pour suivre la coutume établie : mais ANTOINETelle ne borna pas-là fon application. Avide de s'instruire, elle étudia le GIER DE LA Latin, l'Italien, & l'Espagnol, & si GARDE . bien que dans la suite les Auteurs les DAME DES plus estimés en ces trois langues lui devinrent familiers.

1694.

HOULIE-RES.

> Son inclination pour la Poësse se montra d'abord au plaisir qu'elle prenoit à la lecture des vers. Ce fut d'Hesnaud, comme on l'a dit, qui lui fit appercevoir les talens qu'elle avoit elle-même pour y réussir, & qui lui apprit les régles de la Poësie Françoife. Ses parens la marierent en 1651 à Guillaume De la Fon de Boifguérin, Seigneur des Houlieres, Gentilhomme de Poitou. Attaché à M. de Condé, lorsque ce Prince sortit du Royaume, M. des Houlieres suivit sa fortune, & sa femme se retira chez ses parens, d'où elle passa à Rocroi, & ensuite à Bruxelles, où elle fut arrêtée prisonniere, au mois de Février 1657, & conduite au Château de Vilvorden, à deux lieues de cette ville. Chez ses parens, elle avoit cherché de la consolation en étudiant la Philosophie de Gassendi; durant sa captivité, qui sut de huit

mois, elle en trouva une plus solide dans la lecture de l'Ecriture Sainte Antoinete & des Ecrits des Peres de l'Eglise qui convenoient le plus à sa situation. GARDE, Délivrée de prison par son propre DAME DES mari, & le Roi ayant offert une am-Houlienistie à tous ceux qui étoient sortis du Royaume dans le tems des troubles, & qui voudroient revenir, M. & Madame des Houlieres surent présentés par M. Le Tellier au Roi, à la Reine Mere, & au Cardinal Mazarin.

La mode étoit alors de faire des portraits, ou de dépeindre la figure & le caractere des personnes de la Cour & de la ville. Madame des Houlieres qui eut dès l'instant de son retour un grand nombre d'admirateurs, se vit bientôt sur les rangs. Le premier de ses portraits sut composé en vers & en prose par le Chevalier de Gramont, sur une Lettre que M. le Prince, avec qui il étoit en relation, lui écrivit à ce sujet. Il n'y mit point le nom de celle qu'il vouloit peindre, se contentant de la désigner fous celui d'Amarillis, nom pastoral qui fut longtems celui de Madame des Houlieres, jusqu'à ce qu'elle y

398 BIBLIOTHEQUE eût substitué celui de Céliméne. Ce Antoinet- portrait commence ains:

ANTOINETTE DU LIGIER DE LA
GARDE,
DAME DES
HOULIERES.

1694.
La Gallerie
des Peintures, 2. part.
pag. 517 &
tuiv,

Vous de qui la vertu, l'esprit & la beauté,
Rendra le nom sameux dans la postérité,
Et dont les actions ont essacé la gloire
Des Héros de Roman, des Héros de l'Histoire;
Vous qu'on a vû forcer d'essroyables prisons,
Et que huit mois entiers la mort en cent saçons
N'a pu faire trembler; adorable inhumaine,
On a mille plaisirs, & l'on n'a point de peine,
Quand on est obligé de parler des thrésors
Qui parent votre esprit, votre ame, & votre
corps.

Quand on fait le portrait d'une beauté commune, Ou d'un de ces esprits sujets à la fortune, Pour peu que l'on en ait, on s'en peut acquitter: Où la matiere manque, on joint l'art de flater: Mais quand il faut dépeindre une jeune héroine, Sçavante, siere, belle, éloquente, divine, Cette entreprise est grande, & mon foible pinceau,

Ne sçauroit qu'ébaucher un si charmant Tableau.

Son fecond portrait fut fait en vers par le Poëte Lignieres, qui le lui envoya. C'est celui qui est intitulé, Portrait d'Amarante, dans la seconde partie de la Gallerie des Peintures, &c. Il finit par ces vers où le Poëte fait allusion à une petite chienne que Madame des Houlieres aimoit beaucoup, & qu'elle avoit perdue;

Page 349

Vous voulez qu'on lui fasse une Oraison sunchre,
Et qu'on l'immortalise en vers.
Si vous cessiez, divine des Houliere,
De traiter siérement le malheureux Ligniere,
De le railler; & de le mépriser,
Il tâcheroit de l'immortaliser.
Las! il soussre une peine extrême,
Et rien n'égale son ennuir:
Immortalisez-la vous-même,
Vous faites des vers mieux que lui.

ANTOINETTE DU LIGIER DE LA
GARDE,
DAME DES
HOULIERES.
16944

Ce portrait fut fuivi de deux autres de la même main, aussi en vers, & qui ont été recueillis dans le même ouvrage que je viens de citer. Madame des Houlieres feignit de ne pas connoître l'Auteur du premier, je veux dire de celui qui avoit été fait par le Chevalier de Gramont, & elle n'y répondit point. Elle sentoit quelles auroient pu être les suites d'une pareille démarche. Quant à ceux de Ligniere, elle crut pouvoir répondre sans conséquence à la civilité de ce Poëte. Elle fit donc à son tour son portrait en vers, ainfi que celui de Mademoiselle de Vilenne, leur amie commune, & qui se mêloit de Poësie. Ces deux piéces, les premieres qui nous restent de Madame des Houlieres, prouvent qu'elle ne composoit

Ibid. pag. 617, 639.

> Ib. p. 644; Ib. p. 437;

ANTOINET-TE DU LI-GIER DE LA GARDE, DAME DES HOULIE-

1594.

RES.

pas alors aussi correctement qu'elle l'a fait dans la suite: mais on y trouve du naturel accompagné d'une négligence peut-être assez convenable au sujet.

Elle exerça depuis son talent pour la Poësie sur tous les sujets qui se présenterent, & comme sa beauté lui faisoit adresser un grand nombre de piéces galantes, elle y répondoit d'une maniere qui faisoit goûter ses vers par ceux à qui ces sortes de sujets n'étoient point indifférens. Si dans plusieurs on trouve répandus beaucoup de tons plaintifs contre la fortune, c'est que l'état de ses affaires avoit été en effet tellement dérangé, pendant sa retraite hors du Royaume, qu'elle avoit été obligée de se faire séparer de biens d'avec son mari dès 1658, & que M. des Houlieres avoit abandonné tous les siens à ses créanciers. Nous n'avons pas toutes ses premieres Poesses; elle les negligeoit, & la plus grande partie s'est perdue. Celles qui ont été conservées, & qui lui donnerent alors le plus de réputation, furent le Sonnet en bouts-rimés sur l'or, & deux Epitres sous le nom de son chien, avec

FRANÇOISE. 401 l'apothéose du même, dont elle fai-Toit le Cerbere du Parnasse. Ces pié- Antoinetces furent inférées dans le premier TI DU LI-

tome du Mercure galant en 1672. Quand ses affaires, ou quelque DAME DES autre motif, ne l'obligeoient pas de Houssequitter Paris, dont elle n'a pas laissé RES. que de s'absenter assez souvent, elle recevoit avec plaisir les visites de ceux qui se distinguoient par leur esprit, entre autres de MM. Conrart, Pellisson, Benserade, Charpentier, Perrault, des deux Corneilles, de

MM. Fléchier, Mascaron, Quinault, Ménage, des deux Tallemants, de l'Abbe de Lavau, de M. de la Monnoie, &c. On voulut même l'affocier à une compagnie de gens de Lettres qui s'affembloient à l'Hôtel de Matignon chez l'Abbé d'Aubignac, espéce d'Académie que la mort de cet Abbé dissipa. D'un autre côté elle recevoit des visites & des Lettres des Ducs de la Rochefoucault, de Montausier, de Nevers, de Saint Aignan; des Maréchaux de Vivonne & de Vauban, du Comte de Bussi Rabutin, de M. Le Peletier de Souzi, & de beaucoup

d'autres, & elle en étoit toujours favorablement accueillie quand elle se

1694

présentoit chez eux. On estimoit dans Antoinet toutes ces maisons les ouvrages qui TE BU LI sortoient de sa plume, & on l'exhorGIER DE LA toit à les multiplier. Elle étoit même DAME DES consultée dans de certaines disputes qui arrivoient entre les gens de Lettres, & le parti qu'elle prenoit étoit toujours loué, s'il n'étoit pas tou-

jours suivi.

Ce fut ainsi qu'elle entra dans la contestation, mue principalement entre l'Abbé de Bourzeis & le Pere Lucas, Jésuite, d'une part, & de l'autre MM. Charpentier & Tallemant, de l'Académie Françoise, s'il convenoit de composer en Latin ou en François, l'inscription qu'on vouloit mettre sur l'Arc de Triomphe qu'on eut alors dessein de faire élever à la gloire du Roi. Les partisans de notre langue l'emporterent, au moins pour les inscriptions de la Galerie de Versailles; car l'Arc de Triomphe ne fut point exécuté, & Madame des Houlieres marqua son contentement de cette victoire, par une Ballade qu'elle fit sur ce sujet.

Une autre question l'intéressa davantage. C'étoit la comparaison de Corneille & de Racine. Décidée pour

FRANÇOISE. le premier, elle vit avec peine la = préférence qu'on donnoit au fecond, ANTOINET. lorsque Corneille eut cessé de travail- TE DU LI-ler pour le Théâtre en 1675. Elle GARDE, a vouoit que Racine avoit parfaite- DAME DES ment réussi dans le style tendre & les Houliefituations touchantes: mais ne trou- RES. vant point dans ses Tragédies ce sublime & ce génie Romain, qui caractérisent Corneille, elle prétendit qu'ayant pris une route différente, il étoit en cela même inférieur à son rival. Son zéle l'emporta trop loin en cette occasion, & fit tort à son goût. M. Racine travailloit alors à sa Phédre, & Pradon composoit aussi sur le même sujet. Les deux piéces ayant paru en même tems sur deux différens Théâtres en 1677, Madame des Houlieres prit parti pour celle de Pradon. & répandit un Sonnet, où elle faisoit une Parodie burlesque de la Phédre de Racine. On en ignora l'Auteur pendant quelque tems; & les méprises de M. Racine & de ses amis occasionnerent de grands troubles, dont on peut voir le détail dans l'Avertissement de M. Le Fevre de S. Marc, sur l'Epître 7. de Despréaux. Mais le pag. 346. &

1694

Cuvres de Defpr. t. 1. nuage de la prévention se dissipa suiv.

ANTOINETTE DU LIGIER DE LA
GARDE,
DAME DES
HOULIERES.
1694.

bientôt. La Tragédie de Racine a été mise au rang de ce que nous avons de plus parsait sur le Théâtre, & celle de Pradon est tombée dans l'oubli, malgré la protection de Madame des Houlieres, qui s'attira par cette conduite un portrait peu obligeant pour elle, de la part de M. Despréaux dans sa dixiéme Satyre: c'est celui qui commence par ces vers:

Reste de ces esprits jadis si renommés,

Que d'un coup de son art Moliere a dissamés,

&c.

Outre ces disputes dans lesquelles elle entra, & qui durerent assez longtems, les plus petits sujets sui donnoient lieu d'exercer sa Muse. On en a un exemple dans les pièces qu'elle composa sur sa chate, qui firent une partie de l'amusement de la Cour & de la ville pendant l'Automne de 1678, & qui intéressent très-peu aujourd'hui. Ce sut vers le même tems que sans assez consulter ses forces, elle voulut entreprendre des pièces de plus longue haleine, & d'un genre dissérent de celles qui l'avoient fait estimer jusques-là.

FRANÇOISE. Elle commença d'abord un Opera de Zoroastre & Sémiramis, & elle es- Antoinet-La ya dans la suite de faire une Comédie sous le titre des Eaux de Bourbon. Mais elle fut assez sage pour en rester au plan, ou à des essais informes que le public n'a jamais vus. Elle se livra plus constamment à l'inclination qu'elle avoit pour le Tragique, & composadeux piéces en ce genre, la Tragédie de Genseric, Roi des Vandales, qui fut jouée sur le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne le 20 Janvier 1680, & celle de Jule-Antoine, Th. Fr. t. 12. dont on n'a imprimé que des frag- suiv. mens, mais dont on conserve le Manuscrit entier. Quoiqu'il y ait de beaux endroits dans la premiere, on ne peut disconvenir, que Madame des Houlieres ne fût extrêmement éloignée de la grandeur des sentimens de Corneille où elle aspiroit, qu'elle n'entendoit point le genre dramatique, & que sa versification, pour l'ordinaire si coulante & si naturelle dans ses autres ouvrages, est forcée & dure dans celui-ci. Lorsque cette Tragédie fut représentée, un Anonyme fit ce Sonnet:

GARDE DAME DES HOULIE-

1694.

ANTOINET-TE DU LI-GIER DE LA GARDE, DAME DES HOULIE-RES.

1694,

La jeune Eudoxe est une bonne enfant. La vieille Eudoxe une grande diablesse; Genseric est un Roi fourbe & méchant, Digne Héros d'une méchante pièce.

Pour Trasimond, c'est un grand innocent; Et Sophronie en vain pour lui s'empresse. Huneric est un homme indissérent, Qui, comme on veut, & la prend & la laisse.

Sur tout cela le sujet est traité, Dieu sçait comment Auteur de qualité, Yous vous cachez en donnant cet Ouvrage,

C'est fort bien sait de se cacher ainsi: Mais pour agir en personne bien sage, Il nous salloit cacher la pièce aussi.

Ce mauvais succès ramena l'Auteur au genre auquel elle étoit propre. Elle sit à l'occasion de la naissance du Duc de Bourgogne, petit-sils de Louis XIV, une Idylle qui fut trèsbien reçue à la Cour, & sur laquelle cependant on répandit cette Epigramme satyrique, qui est attribuée, sans sondement, à d'Hesnaud dans le Fureteriana.

Pour immortaliser l'enfant qui vient de naître, Et qui gouvernera dans soixante ans peut-être, La des Houliere a fait cent vers tant mal que bien, Que lui donnera-t-on pour un si long ouvrage? Si j'en étois cru, ma foi rien.

Pour immortaliser & sa chate & son chien, Elle en a fait bien davantage. FRANÇOISE. 407 Une autre pièce qui fit plus de bruit, fut la Balade qu'elle composa au mois de Janvier 1684, sur le changement de la Cour en fait de galantcrie, & qu'elle adressa par une Epître à M. le Duc de Montausier. Ce sut l'Opera d'Amadis qui y donna lieu. La cause opposée trouva des désenseurs dans la Fontaine, Pavillon, le Sieur De Losme de Monchesnai, & surtout dans le Duc de S. Aignan, contre lequel Madame des Houlieres soutint une guerre poëtique, jusqu'à ce que ce Seigneur voulût bien s'a-

vouer vaincu.

Le 14 de Septembre de la même année, elle fut aggrégée à l'Académie des Ricovrati de Padoue, & le 28 Mars 1689, celle d'Arles crut également s'honorer en la choisissant pour remplir une de ses places. Dès le commencement de l'année précédente, le Roi lui avoit accordé une pension de deux mille livres. Elle n'en jouit pas longtems, étant morte à Paris le 17 Février 1694, Il paroît par ses vers que dès 1686 elle sous-froit de grandes douleurs, ce qui ne l'empêchoit pas de fréquenter ses amis, autant qu'elle le pouvoit, &

ANTOINETTE DU LIGIER DE LA
GARDE,
DAME DES
HOULIERES.

1694-

TE DU LI-GIER DE LA GARDE, DAME DES HOULIE-RES.

1694.

de les célébrer à son ordinaire, ainsi Antoiner- que tous les événemens les plus remarquables. C'est même à ce tems que nous fommes redevables de ses plus beaux ouvrages. Lorsqu'elle se sentoit un peu moins de penchant à la gaieté, elle composoit ces Idylles tendres & languissantes, qui semblent exprimer la position où elle étoit alors. Si ses maux la portoient à des impressions de tristesse & à des penfées plus férienfes, elle produisoit ces Réflexions morales, où fon ame femble s'élever aux plus grands objets. Sur la fin de 1693, elle composa celles qui roulent sur l'envie immodérée de faire passer son nom à la postérité, à l'occasion de son portrait peint par Madame Le Hay, plus connue sous le nom de Mademoiselle Chéron, & acheva la paraphrase de trois Pseaumes qu'elle avoit commencée quelque tems auparavant. Au bas du portrait dont on vient de parler, on lit ces quatre vers:

Si Corine en beauté fut célébre autrefois. Si des vers de Pindare elle effaça la gloire. Quel rang doivent tenir au Temple de Mémoire, Les vers que tu vas lire, & les traits que tu vois ?

Le plus grand nombre des Critiques femble

FRANÇOISE. semble en effet se réunir dans ce ! point qu'on ne peut refuser à Ma- Antoinetdame des Houlieres des graces dans TE DU LIle style, du tendre, du naif, un élé-GIER DE LA gant badinage, une diction nette & DAME DES précise, une versification aisée & Houlizcoulante, des tours heureux & qui RES. lui sont propres. Je ne sçai que feu M. Rousseau qui ait prétendu « que " tout le mérite de Madame des Hou- Rouff. t. 3. » lieres n'a jamais consisté que dans p. 132. "une facilité languissante, & dans » une fadeur molle & puérile, propre " à éblouir de petits esprits du der-» nier ordre, comme ceux qui com-» posoient sa petite Académie ". Mais n'entre-t-il pas dans cette rigoureuse censure un peu de prévention & de mauvaise humeur? Je le laisse à décider aux Maîtres de l'art.

On a fait un autre procès à la mémoire de Madame des Houlieres. On Présid. Boua prétendu que les plus belles stances Méin, dans les Méin, de M. & pensées de fon Idylle des Moutons, d'Artigny, t. se trouvent dans une pièce en vers 5. p. 389. héroïques sur le même sujet, insérée dans un assez mauvais Recueil de vers, imprimé dit-on en 1649, par Les Prome-nades du Sr. les foins d'un nommé Coutel, & que coutel, Madame des Houlieres n'y a fait que

Tome XVIII.

quelques changemens pour accom-

ANTOINET-TE DU LI-GIER DE LA GARDE, DAME DES HOULIE-RES.

1694.

moder les vers à la mesure des lyriques, dont elle s'est servie. Ce qui le confirme, ajoute-t-on, c'est qu'alors elle n'avoit qu'onze ans, étant née en 1638, (elle étoit née dès 1634). Un des premiers apparemment qui ait hazardé cette accusation contre Madame des Houlieres, est l'Auteur du Mercure Suisse, dans son mois d'Avril 1735, p. 135. où il nomme l'Auteur des Promenades, Antoine Consel, Chevalier, Seigneur de Monceaux des Rues, & prétend que son Recueil a été imprimé à Blois, &, quoique sans date, vers l'an 1649. Cette allégation donna lieu à des éclaircissemens, qui furent inférés dans le mois de Juin de la même année du même ouvrage. L'Anonyme de ces éclaircifsemens répond 1°. Que l'Auteur des Promenades se nommoit Coutel & non Consel. 2°. Qu'à la vérité il voyoit un grand rapport entre l'Idylle des Moutons de Mad. des Houlieres, & la piéce dudit Coutel sur le même sujet. mais que le plagiat, s'il y en avoit un, devoit retomber sur cet Ecrivain, puisque dans tout ce qui étoit de lui, il n'y avoit rien de bon dans

FRANCOISE. fon Recueil, que cette Idylle, dont il avoit même changé le titre en celui-ci: Sur l'indolence, à Lycidas. 3°. Qu'il étoit faux que les Promensdes fussent de 1649, la piéce la plus ancienne étant une Epitaphede 1661. 4°. Enfin que Coutel avoit pillé dans le même Recueil le Poëte Bertaut. Feu M. le Président Bouhier averti de l'accusation formée contre Mad. des Houlieres, & des fondemens sur lesquels on l'appuyoit, répondit aussi qu'il avoit de la peine à se résoudre à croire Madame des Houlieres plagiaire, ayant donné tant de preuves de son génie, & de son caractere original. « Je croirois volontiers, » ajoute-t-il, que toute jeune qu'elle » étoit d'ailleurs ( & elle ne l'étoit pas autant que ce célébre Magistrat le croyoit ) « étant conduite par le " Sieur Hesnaut, son Maître en Poë-» sie, qui peut-être dès-lors cultivoit » les talens de cette jeune personne, " elle avoit donné cet essai de ses » productions, corrigé fans doute par " Hesnaut qui le sit imprimer. Après , quoi , quand elle fut devenue plus » habile, elle voulut remanier cette » piéce, suivant sa nouvelle maniere,

ANTOINETTE DU LIGIER DE LA
GARDE,
DAME DES
HOULIERES.

1694.

ANTOINET-TE DU LI-GIER DE LA GARDE, DAME DES HOULIE-RES.

1694.

Lettre à M. Fréron sur sa 26. feuille, 2752. in-12.

» & la remit dans l'état où elle a paru » depuis dans le Recueil de ses Poë-» sies ». Comme cette même question a été agitée encore depuis par plusieurs de nos Littérateurs modernes, un Anonyme a prétendu la décider par ces raisons: Que les Promenades du Sieur Coutel ont diverses dates, celles de 1640 & de 1649; Que ce livre n'offre ni permission, ni nom de Libraire; Que toutes les autres piéces de ce Recueil sont si inférieures à l'Idylle contestée, qu'elles ne peuvent avoir le même pere; Que celleci peut avoir été mise dans la collection qui porte le nom du Sieur Coutel par les ennemis de Madame des Houlieres, envieux de sa gloire; Qu'il seroit d'ailleurs étonnant qu'on eût été si longtems à s'appercevoir du plagiat, si celui-ci eut en quelque réalité; Que de plus on y retrouve si sensiblement le style de la Dame, qu'on ne peut l'y meconnoître; qu'elle n'avoit aucun besoin de cette piéce pour sa gloire, & qu'on ne peut se persuader qu'elle eût voulu s'exposer à la perdre par ce vol. L'Anonyme en fait la comparaison avec diverses autres Poësies de la même,

FRANÇOISE.

& cette comparaison occupe la plus = grande partie de son écrit, qui n'a Antoinetque 59 pages.

Madame des Houlieres avoit recueilli elle-même une partie de ses Poesies en 1687, avec cette courte Houlie-Préface en vers :

RES.

1694

Loin de remplir ici d'ennuyeux complimens.

Un inutile & long prélude: Sans crainte, sans inquiérude. Je livre mes amusemens A la critique la plus rude. Cette espéce de fermeté Ne vient point de la vanité.

Que m'auroient pû donner les plus fameux suffrages;

De plus justes raisons sont ma tranquillité. Du tems qui détruit tout je crains peu les outrages, Le grand nom de Louis mêlé dans mes ouvrages , Les conduira sans doute à l'immortalité.

En 1695, Thérése des Housieres sa fille, dont je parlerai dans un autre volume, n'étant morte qu'en 1718, donna une seconde partie des Poësies de son illustre mere, & ce Recueil a eu encore depuis quelques autres éditions. Mais la meilleure est celle Siii

414 BIBLIOTHEQUE FRANÇ.

ANTOINET- outre qu'elle est correcte, & augTE DU LIMENTE DE LA
GARDE,
DAME DIS
HOULIERES.

1694.

qui a été donnée en 1747 à Paris:
Antoinetqu'elle est correcte, & augmentée de plusieurs piéces qui n'avoient pas encore été imprimées, on
pamis au commencement du premier
volume un éloge historique de la
mere & de la famille, composé en
particulier sur les Mémoires de seu
M. de la Boissière de Chambors,
Capitaine dans le Régiment Colonel-

FIN.

Général Cavalerie, & de l'Académie des Inscriptions & Belles - Lettres, qui avoit été ami de Madame Des Houlieres, & qui est mort en 1743.



# BIBLIOTHEQUE FRANÇOISE.

**\*\*\*\*** 

On a rangé ce Catalogue suivant l'ordre des matières qui sont traitées dans cet ouvrage: T'afin que l'on trouve sans peine les jugemens que l'on porte des livres dont il y est fait mention, on indique ici les pages où il en est parlé. On a cru aussi devoir insérer dans ce Catalogue quelques écrits concernant les mêmes matières, dont on ne dit rien dans l'ouvrage; mais ces derniers sont en petit nombre.

#### SUITE DE LA NEUVIE ME PARTIE.

## POËTES FRANÇOIS.

Iverses Poesses de Jean BAUDOIN, de l'Académie Françoise, dans le Cabinet des Muses, ou nouveau Recueil des plus beaux vers de ce temps. A Rouen, David du Petit-val, 1619. in-12. — Item, dans les Délices de la Poesse Françoise, Paris, Toussaint Du Bray, 1620. in-8. Dans les Muses illustres.

S 1V

A Paris, 1658. in 12. Et dans quelques autres Recueils de son tems. Du même, Vers qui sont au bas des Portraits de la grande Histoire de France, par Mézerai. tome 17. page 1, 2, 3.

Les Oeuvres diverses tant en vers qu'en profe, dédiées à Madame de Mattignon. Par Oc-TAVIE, (contenant les Amours d'Acanthe, & autres œuvres.) Paris, Jacques Le Gras, 1658. in-12. tome 17. page 3. 4.

Le Parnasse Séraphique, & les derniers soupirs de la Muse du R. P. Martial de Brives, Capucin, contenant: Les Grandeurs de Dieu, les Grandeurs de N. S. J. C. les Grandeurs de la Sainte Vierge, les Grandeurs de Dieu sur ses Sainces; les combats & victoires de saint Aléxis. Et autres œuvres mêlées. (Mis au jour par le Frere Zacharie de Dijon, Prêtre Capucin.) A Lyon, chez François Demasso, 1660. in 8. avec plusieurs gravures. tome 17. page 4 & suiv.

Soupirs & mort de Daphné, pour l'absence du Roy très-Chrestien Henry le Grand, Roy de France & de Navarre, à Anne de Caumont, Comtesse de saint Pol, & Duchesse de Fronsac, 1610 in-4. & in-fol. 13 Sonnets.—
Renaissance & allégresse de Daphné pour le regne heureux de Louis XIII. Roy de France & de Navarre, à Léonor d'Orléans, Duc de Fronsac, 1611. 13 Sonnets.— Calliope, à M. François Le Févre de Caumartin, Evêque d'Amiens, à son heureux avénement en l'Eglise Cathédrale de Notre-Dame, 13 Sonnets & un Chant, 1618.— Polyrrhoé, à Henry

## FRANÇOISE. 417

d'Orléans, Duc de Longueville, Gouverneur & Lieutenant Général pour Sa Majesté en Picardie, faisant son entrée à Amiens, 1613. 24 Sonnets. — Au même, à son retour à la ville Capitale d'Amiens, Callirhoé, 1616. 12 Sonnets. - Bannissement volontaire & spirituel du Pécheur, à Anne de Caumont, 1611. 12 Sonnets. — Le Pécheur, à la Vierge mere de Dien, 1612. 23 Sonnets. - Confiance du pécheur à la naissance du Fils de Dieu, 1615. 18 Sonnets. - Complainte de Daphné. Guirlande ou Chapeau de fleurs : Prognostiques, encore en Sonnets. — Etreines à Louis Du Fresne, Sieur de Froideval, &c. Toutes ces l'oësses sont d'Adrien DE LA MOR-LIERE, Prêtre, Chanoine de l'Eglise d'Amiens, & se trouvent dans son Histoire de la ville d'Amiens, in-4. & dans l'édition de 1642: infol. tome 17. page 11. & suiv.

Heures en vers François, contenant les 150 Pseaumes de David, selon l'ordre de l'Eglise, où sont compris les Offices de la Vierge, les 7 Pseaumes Pénitentiaux, l'Office des Morts, les Vespres, Complies, Heures Canoniales & Cantiques. Avec plusieurs belles Méditations sur 20 principales Festes de l'année, & Mysteres de nostre foy. Nouvellement traduit & composé par Messire Claude Sanguin, Chevalier Conseiller du Roy en ses Conseils, Maistre d'Hostel de Sa Majesté & de seu son A. R. M. le Duc d'Orléans, dédiées à la Reine. Paris, aux dépens de l'Auteur, chez Jean de la Caille, 1660. in-4. tome 17. page 14, 15 & suiv.

Hippocrate dépaysé, ou la version para-

phrasée de ses Aphorismes en vers François, par Louis de Fontenettes. Paris, Pépingué, 1654. in-4. tome 17. page 16 & suiv.

Commentaire en vers sur les Aphorismes d'Hypocrate. Par le sieur Cabotin, Avocat en Parlement. Paris, Guillaume Sassier, & Jacques Talon, 1665. in-12. tome 17. pages 19. 20.

L'Horoscope de M. le Dauphin, tiré des divers augures arrivés à sa naissance, par N. DE JAVERZAC, Poëme hérosque en vers libres. Au Roy. Pour Etrenes adressées à Madame la Marquise de Montozier, Gouvernante de M. le Dauphin. in-4. sans date.

Le Prince inconnu, ou l'Adieu de la France au fils naturel de Charles II. Roi de la Grande Bretagne, Elégie. Par le même. in-4. sans date.

Echantillons Amoureux à M. le Duc de Montausier, Gouverneur de M. le Dauphin, in-4. sans date. Par le même.

Vers du même sur la mort de M. le Cardinal de Mazarin; in-4. 1661.

Quatre Madrigaux, du même, au-devant de la Muse naissante du perit de Beauchasteau, in-4. 1657. tome 17. page 20 & Juiv.

Les premières Oeuvres Poëtiques du fieur Frénicle. A Paris, Toussaint Du Bray, 1625, in-8, tome 17, page 23. & suiv. p. 26:

Les Poesses de N. ( Nicolas ) Frénicle,

Conseiller du Roi, & son Général en sa Cour des Monnoyes. Paris, Jean de Bordeaux, 1629. in-8. Ibid. pages 26. & suiv.

Les Oeuvres de N. (Nicolas) FRÉNICLE, Conseiller du Roi, & Général en sa Cour des Monnoyes. Paris, Toussaint Du Bray, 1629. in 8. Ibid.

L'Entretien des illustres Bergers, par le même. Paris, Jacques Duguast, 1634. in 8. Ibid.

Jesus crucisié: Poëme, par le même. Paris, Jean Camusat, 1636 in-12. ibid.

Hymne de la Vierge, par le même. Paris, Antoine de Sommaville, 1641. in-4. Ibid. pages 26. jusqu'à 34.

Paraphrase des Pseaumes de David, par le même. Paris, 1661. Jean Guignard, in-12. Ibid.

Hymne de Saint Bruno, Fondateur de l'Ordre des Chartreux, au R. P. Dom Jean Pegon, Prieur de la grande Chartreuse, & Général de tout l'Ordre, par le même, in 4. sans date.

Hymne de la Victoire après la réduction de la Rochelle. Dans le Sacrifice des Muses. Paris, 1635. in-4.

Poesses de Monsieur de MARMET, sieur de VALCROISSANT. A Paris, Louis Chamhoudry, 1655. in-12. tome 17. pages 35 & suiv.

Poesses du sieur du Perret. A Paris, chez

le même, 1656. in 12. tome 17. pages 36, 37.

Nouveau Cours de Philosophie, en vers François, dédié à M. le Duc de Mercœur; augmenté par l'Auteur de plusieurs Remarques sur chaque partie. Paris, Henri Le Gras, 1657. in-12. tome 17. pages 37, 38.

Recueil de Poësses diverses des plus célébres. Auteurs de ce temps, reveu, corrigé & augmenté, par Jean Conart: à Paris, Louis Chamhoudry, 1655. in-12. tome 17. page 36.

Poesses diverses de M. Guillaume DE Bré-Beuf. A Paris, Guillaume de Luynes, 1658. in-12. & 1662. à Rouen, in-12. tome 17. page 43.

Panégyrique de la Paix, par le même. Ibid. 1660. in-4,

Entretiens solitaires, ou Prieres & Méditations pieuses, en vers François, par le même. Imprimés à Rouen, & se vendent à Parischez Antoine de Sommaville, 1660. in-12.

Les mêmes, à Paris, J. B. Loyson, 1666. in-12. Ibid. pages 43 & suiv.

Les Oeuvres de M. DE BRÉBEUF, nouvellement mises au jour, contenant ses Lettres en prose, & diverses Poesses: en deux parties. Paris, J. B. Loyson, 1664. in-12. Ibid.

Eloges poctiques, du même. Paris, Antoine de Sommaville, 1661. in-12, tome 17. pages 3.8 & suiv.

Dissertation sur la Pharsale, les Entretiens solitaires, la Désense de l'Eglise Romaine, & autres ouvrages de M. DE BRÉBEUF, (par Guillaume Du Hamel, Conseiller & Aumônier du Roi.) Paris, Charles Savreux, 1664. in 12. tome 17. pages 42 & suiv.

Ode à M le Cardinal Duc de Richelieu, par Maître Adam, (Adam BILLAUT, Menuisier de Nevers.) Paris, Jean Camusat, 1639. în-4. tome 17. pages 53 & suiv.

Les Chevilles de Maître Adam, Menuisier de Nevers, (avec une Préface de l'Abbé DB MAROLLES.) Paris, Toussaint Quinet, 1644. in-4. Ibid. pages 54 & suiv.

Le Vilebrequin de Maître Adam, contenant toutes sortes de Poésies Galantes, tant en Sonnets, Epistres, Epigrammes, Elégies, Madrigaux, que Stances, & autres piéces, autant curieuses que divertissantes, sur toutes sortes de sujets. Dédié à Monseigneur le Prince. Paris, Guillaume de Luynes, 1663. in-12. Ibid. page 58.

Ode pour Monseigneur le Prince, par le même. Paris, Toussaint Quinet, 1648. in-4.

Le Claquet de la Fronde sur la liberté des Princes; avec une Elégie aux Dames Françoises, & une Epigramme; par le même, 1651. in-4. Ibid. pages 62 & suiv.

Odes sacrées, par Dom Simplicien GODY.

Du même, les Honnêtes & diverses Poësies-

de Placidas VALORNANCIEN, divisées en cinquivres. A Nancy, 1631. in-12. tome 17. pages 63 & 64.

Paraphrases sur les Pseaumes VIII. Domine, Dominus noster. CXII. Laudate, ueri, Dominum. CXXVII. Beati omnes qui timent Dominum. CXXIX. De prosundis clamavi ad te, Domine. CXLIII. Benedictus Dominus. Et de l'Hymne, Ave, maris stella, par le Sieur (Salomon) DE PRIEZAC. Paris, Antoine de Sommaville, 1643. in-12. tome 17. pages 64, 65.

Les Promenades de Saint Cloud, caprice du Sieur (Salomon) DE PRIÉZAC. Paris, ibid. 1645. in-4. Ibid. page 66.

Les Poesses de Salomon de Priézac, sieur DE Saugues. Paris, 1650. in-8. Il y a auslideux pièces du même dans la Muse Bachique, ou seconde partie des Muses illustres. Paris, 1658. in-12. Ibid.

Paraphrase sur les sept Pseaumes de la Pénitence de David, par François LE METEL DE BOISROBERT. Paris, 1627. in-12. tome 17. pages 68 & suiv. pages 90, 91.

Les Epîtres du même, premiere partie. Ibid. 1647. in-4. Ibid. page 90.

Les Epîtres du même, (seconde partie) & autres Œuvres Poëtiques. Ibid. 1659. in-8. Ibid. pages 90, 91.

Sonnet du même, dans l'Uranoplée, ou

Navigation du list de mort au port de vie, &c. par Frere Martin LE NOIR, Augustin Rouennois. A Rouen, 1616. in-8. tome 17. page 69.

Diverses Poësses du même, 1°. Dans le Cabinet des Muses, ou nouveau Recueil des plus beaux vers de ce tems. A Rouen, 1619. in-12. tome 17. page 70. 2°. Dans le Temple d'honneur, & sur la mort de Florimond d'Ardres, Baron de Frican; à Paris, 1622. in-8. ibid. 3°. Dans le Recueil des plus beaux vers de Malherbe & autres. Paris, 1626 & 1638. in 8. ibid. & page 93. 4°. Dans le Parnasse Royal, &c. 1635. in-4. 5°. Dans le Sacrifice des Muses, in-4. 1635. 6°. Dans l'Essite des bouts rimés de ce temps, 1651. in-12. 7°. Dans le tome 3. du Recueil de Barbin. 8°. Dans le Parnasse François de M. Titon du Tillet, in-fol. ibid.

Les Oeuvres de seu M. DE BOUILLON, contenant l'Histoire de Joconde, le Mary commode, l'Oiseau de passage, la Mort de Daphnis, l'Amour desguisé, Portraits, Mascarades, Airs de Cour, & plusieurs autres pièces galantes. A Paris, Claude Barbin, 1663. intra. tome 17. pages 95 & suiv. 97 & suiv.

La Pucelle d'Orléans, Tragédie, par Hippolyte-Jules Pilet de la Mesnardiere. Paris, 1642. in-4. tome 17. page 101 & fuiv.

Alinde, Tragédie, par le même. Ibid. 1643, in-4°. Ibid. page 106.

Les Poësies de Jules DE LA MESNARDIERE, de l'Académie Françoise, Conseiller du Roy, & Maître d'Hostel ordinaire de Sa Majesté. Ibid. Antoine de Sommaville, 1656. in-sol. Ibid. pages 106 & suiv.

Chant nuptial pour le Mariage du Roy. Par le même. *Ibid. de l'Imprimerie Royale*, 1660. in-fol. *Ibid*. p. 105.

L'Hermaphrodite; Poëme, où l'événement d'une Fable est descrit avec tous les ornemens de la Poësie: imité du Preti, par N. DE RAMPALLE, Paris, Pierre Rocolet, 1639. in-4. tome 17. pages 110. & suiv.

Europe ravie, Idylle, par le même. Ibid. 1641. 1n-4. Ibid.

Le départ funeste: Idylle, par le même: Paris, Antoine de Sommaville, 1642. in-4. (Avec un Avertissement au nom de l'Imprimeur.) Ibid.

Les Idylles du Sieur de RAMPALLE, où sont contenues, la Nymphe Salmacis: le funeste départ: Europe ravie: le Soleil amoureux: la Lune Amante: l'Esclave généreuse. Paris, Pierre Rocolet, 1648. in-4. Ibid.

Les mêmes, in-12. Ibid. pages 110, 111 & fuiv.

Satyre contre la Poste, en stances. Dans le Recueil de Sercy, t. 4. p. 212-222. Ib. p. 112L'Onosande, Satyre, par Guillaume BAUTRU, Comte DE SERVANT; dans le Cabinet Satyrique, 1619. tome 17. pages 113, 114.

L'Ambigu, autre Satyre du même. Ibid. page 114.

Poësies burlesques de Jean LORET, contenant plusieurs Epîtres à diverses personnes de la Cour, & autres œuvres en ce genre d'écrire, Paris, 1647. in-4. tome 17. pages 117 & suiv. 119 & suiv.

Poësses du même, dans un Recueil de poësses de divers Auteurs, ibid. 1654. Ibid.

Gazette burlesque de la Cour, de l'année 1655. Ibid. in-4.

La Muse historique, ou Recueil de Lettres en vers burlesques, écrites à Mlle de Longue-ville, (depuis Duchesse du temps, depuis le 26 Octobre 1652. jusqu'au 28 Mars 1665. Par le même. Paris, 1656. & ann. suiv. 3 vol. in-sol. Ibid.

La Muse historique, ou Recueil des Lettres en vers, contenant les Nouvelles du temps, écrites à son Altesse Mlle de Longueville. Année 1650. (depuis le 4 Mai) dédiée au Roi. Année 1651. dédiée à la Reine. Paris, 1658 & 1659. in-fol. Ibid.

Les Poësies de (Jean Ogier) DE GOMBAUED.

A Paris, Augustin Courbe, 1646. in-4. tome 17. pages 123 & suiv. 130 & suiv.

Epigrammes, du même, divisées en trois livres. Paris, in-12. 1658. Ibid.

Les Danaides, Tragédie, du même. Paris, in-12.1658. Ibid. page 131.

Amarante, Pastorale, du même. Paris, 1631. in 8. Ibid. page 131.

Poësses diverses, par M. P. A Paris, Guillaume de Luynes, 1664. in-12. tome 17. page 133.

Introduction à la vie dévote du B. François de Sales, Evêque de Genéve: ou autrement la Philotée. Mise en vers François par le Sieur MARTINET DESCURY, Gentilhomme ordinaire de la Reine mere du Roy, & dédiée à cette pieuse Princesse. Premiere partie. A Paris, André Soubron, 1665. in-4. tome 17. pages 134, 135.

A Louis le Grand, Protecteur de l'Eglise, Poëme. Par le Sieur MARTINET, in-8. sans date. Ibid. page 135.

Emblêmes Royales à Louis le Grand, en vers, par le même, ou du moins par le Sieur MARTINET, Ayde des Cérémonies de France. A Paris, 1653. in-12. Item, 1673. in-12. avec figures. Ibid. page 135.

Les Plaisirs de S. Germain en Laye, & de la

Cour, & le Tableau de la vie humaine, ou le Solitaire, par le Sieur H. L. N. Paris, Gabriel Quinet, 1665. in-12. tome 17. page 136.

Description de la ville d'Amsterdam, en vers burlesques, selon la visite de six jours d'une semaine, par Pierre LE JOLLE. A Amsserdam, chez Jacques le Curieux, l'an 1666. in-12. tome 17. page 138.

Diverses pièces de Théâtre de George DE SCUDERY, dont on peut lire les titres dans l'Histoire de l'Académie Françoise, in-12. tome 2. page 424. & dans l'Histoire du Théâtre François, t. 4. p. 440, 441. tome 17. pages 138 & suiv. 140 & suiv.

Diverses Poësies du même, à la suite de chacune de ses pièces de Théâtre. *Ibid.* Le Cabiner de M. DE SEUDERY, Gouverneur de N. D. de la Garde, premiere Partie. *Paris*, Augustin Courbé, 1646. in-4. tome 17. page 145 & suiv.

Poësses diverses, dédiées à M. se Duc de Richelieu, par M. DE SCUBERY, Gouverneur de Nostre-Dame de la Garde. A Paris, Augustin Courbé, 1649. in-4. Le privilege est du 26 Juillet de la même année 1649. Ibid. page 153.

Discours de la France à M. le Cardinal de Richelieu, après son retour de Nancy. Par le même. Paris, François Targa, 1634. in-4. & dans le Sacrifice des Muses. Paris, 1635. in-4. Ibid. page 153.

L'ombre du grand Armand, par le même. Paris, de Serey, 1643. in-4. Ibid.

Le Temple: Poëme, à la gloire du Roi & de M. le Cardinal de Richelieu, par le même. Paris, 1633. in-fol. Et dans le Sacrifice des Muses. Ibid.

Regrets de la mort glorieuse de M. de Tancrede de Rohan, à Madame de Rohan sa sœur, par le même. Paris, Musnier, 1649. in-4. Ibid.

Alaric, ou Rome vaincue: Poême héroïque, par le même. (Avec un discours sur le Poême épique.) Paris, Augustin Courbé, 1654. infol. & 1659. in-12. à Rouen. Ibid. pages 153, 154.

Poësses diverses du Sieur C. FLORIOT, Avocat en Parlement. A Paris, François Mauger, 1664. in-12. Le privilege est du 30 Octobre 1663. tome 17. pages 161 & suiv.

Les sentimens d'honneur, ou les Maximes du Sage, pour se conduire en honneste homme en quelque sorte de condition de vie que ce soit. Par J. François DE SALLES, Sieur DU SOUS. A Paris, Claude Barbin, 1663. in-8. tome 17. pages 165 & suiv.

Les premieres Oeuvres poétiques de Paul FERRI (ou FERRY) Messin, où sous la douce diversité de ses conceptions se rencontrent les honnêtes libertés d'une jeunesse. A Montauban, 1610. tome 17. pages 167 & suiv. 169 & suiv.

Avis à M. Ménage, sur son Eglogue intitu-

lée, Christine, en prose & en vers, par Gilles BOILEAU, depuis de l'Académie Françoise. Paris, 1659. in-4. — Le même dans le Recueil de Piéces choisses donné par M. De la Monnoye, t. 2. à la Haye, (Paris) 1714. in-12. tome 17 pages 170, 178 & suiv.

Oeuvres posthumes, du même. Paris, 1670. in-12. Ibid. pages 180 & fuiv.

Poësses diverses du même, dans les Recueils de son tems, dans le t. 1. du Ménagiana, & dans la Bibliothéque poëtique de M. Le Fort de la Moriniere, in-4. t. 1. Ibid. pages 174 & suiv.

Eglogues, Printemps, & autres Poësies. Dédiées à Madame la Comtesse de S. Géran, par le Sieur De la Bucaille de la Groudiere. Paris, Olivier de Varenne, 1668. in-12. tome 17. pages 182, 183.

Les Dialogues de Lucien en vers françois. Paris, Claude Barbin, 1669. in-12. tome 17. pages 183, 184.

La Cassette des Bijoux, par le Sieur D. T. Paris, Gabriel Quinet, 1669. in-12. (c'est DE TORCHES.) tome 17. pages 185, 186.

Poesses diverses de Denys Sanguin de S. Pavin, (mort en 1670.) dans le Recueil de Barbin, t. 4. in 12. Dans le t. 1. de la Bibliothéque poetique de M. Le Fort de la Moriniere, in-4. Plus, dans le Recueil de Serci, t. 1. p. 80. & t. 5. p. 204. tome 17. pages 187, 188 & suiv.

Poesses diverses de Jacques Carrentier de Mariany, dans les écrits du tems connus sous le nom de Mazarinades. tome 17. pages 194 & suiv.

Lettres (en prose & en vers) de M. DE MARIGNY. Ala Haye, chez Antoine La faille, 1658. petit in-12. de 84 pages. (Tous ceur qui citent ce Recueil le mettent en 1655. sans avoir fait attention que presque toutes les lettres qui y sont rapportées sont datées de 1658.) Ibid. pages 199, 200.

Les Oeuvres en prose & en vers du Sieur DE MARIGNY. Paris, Charles de Sercy, avec les Amours de Léandre & d'Hero, en vers, 1674-in-12. Ibid.

Recueil de Barbin, t. 4. p. 191. Il n'y a que trois piéces de Marigny; Ballade, Estrennes, Stances. Ibid.

Elegie à Maître Adam, Menuisser de vers, au-devant des chevilles de celui-ci.

Le Pain beni, Poëme du même. Ibid. pages 203, 204.

Diverses Poches du même, dans le Recueil de Sercy: réimprimées dans les Ocuvres en prose & en vers de 1674. Ibid. & 204.

Poësses diverses d'Honorat de Bueil, Marquis de RACAN, 1. Dans les Délices de la Poësse Françoise, 1620 & 1621. in-8. 2. Dans

le Recueil de 1627. 3. Dans les nouvelles Muses, en 1633.4. Dans le Recueil des plus beaux vers de MM. Malherbe, Racan, Maynard, &c. Paris, Pierre Mettayer, 1638. in - 8. 5. Dans le Sacrifice des Muses, au Cardinal de Richelieu; Paris, Sébastien Cramoify, 1635. in-4. 6. Dans les Recueils de Sercy, de Barbin, de M. Le Fort de la Moriniere, &c. & dans le tome 12. des Amusemens du cœur & de l'esprit. tome 17. pages 205 & suiv. 213 & suiv.

Les Bergeries, du même, Paris, 1625. in-8. Item , ibid. Toussaint du Bray , 1628. in-8. troisième édition.

Item, à Lyon, Pierre Bailly, 1635. in-8. pages 210 & fuiv.

Les sept Pseaumes, du même. Paris, Touffainct du Bray, 1631. in-8. avec une Epître dédicatoire en prose, à Madame la Duchesse de Bellegarde. Ibid. page 215.

Odes sacrées, du même, dont le sujet est pris des Pseaumes de David, & qui sont accommodées au temps présent. Paris, 1651. in-8. Ibid. pages 215 & Suiv.

Derniéres Ocuvres & Poësies Chrétiennes, du même, tirées des Pseaumes, & de quelques Cantiques du vieux & nouveau Testament. Paris, Pierre Lamy, 1660. in 8. Avec une Epître dédicatoire à MM. de l'Académie Françoisc. Ibid. 216 & suiv.

Oeuvres du même, 2. vol. in-12. (dont le

premier contient les Pseaumes & les Cantiques: le second les Bergeries & autres Poësies) Paris, Urbain Cousteller, 1724. Ibid. 216 & suiv.

Poème pour honorer la mémoire d'Antoine de Meaux, Baron de Surviliers, par François OGIER: cité dans ses Lettres qui sont à la suite du voyage de Munster de Claude Joly. tome 17. pages 219 & Juiv.

Traduction d'une partie de l'Epître d'Ovide de Phillys à Démophon, par le même. Avec la traduction des Héroïdes d'Ovide de l'Abbé de Marolles, 1661. in-8. Ibid. pages 219 & suiv.

Poeme, du même, pour célébrer la mémoire de Messire Antoine de Chabannes. Paris, veuve Jean Camusat, 1651. in-4. Ibid. page 224.

3 Odes & 18 Sonnets, dans les Muses illustres de François Colletet. Paris, Louis Chamhoudry, 1658. in-12. Ibid. pages 224, 225.

Autres Poësies, du même, dans le Recueil de Sercy.

La Miséricorde de Dieu sur la conduite d'un pécheur pénitent: avec quelques autres piéces Chrestiennes Le tout composé & mis en lumiere par luy mesme, en réparation du passé. Dédié à son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Orléans, (par Pierre Patris, Gentilhomme de Caën.) A Blois, chez Jules Hotot, 1660. in-4. tome 17. pages 227 & suiv. 232 & suiv.

La France à la Pucelle (d'Orléans); & autre pièce sur le même sujet, signées P. PATRIS, Gentilhomme de Caën. Dans un Recueil d'Inferiptions & de vers sur la Pucelle d'Orléans. Paris, 1628. in-4. Ibid: page 231.

Poësies diverses, du même, dans le Recueil de Barbin, in-12. t. 4. Ibid. page 23 1.

Poësses diverses, par l'Abbé d'Ingitmon. (Jean DE MONTIGNY, depuis Evêque de Léon) Dans la troisséme partie du Recueil de Sercy, 1656. in-12. tome 17. pages 235 & Juiv. 241 & Juiv.

Le Palais des Plaisirs, par le même, pour réponse au Séjour des Ennuis de M. de Montplaisir, dans le tome 2. du Recueil des Poësses diverses, dédié à M. le Prince de Conti. tome 17. pages 235 & Juiv. pages 241, 242.

L'œconomie du petit monde, ou les Merveilles de Dieu dans le corps humain. Stances. Par Etienne CARNEAU, Religieux Célestin, imprimées plusieurs fois à Paris, & dans les Muses illustres, de François COLLETET, Paris, Louis Chamhoudry, 1658. in-12. tome 17: pages 242 & suiv.

La naissance du Fils de Dieu en notre chair, Cantique spirituel, par le même, Paris, Jean Passé, 1643. in-4.

Le Sage indifférent, Stances, du même. A la page 73. du Stoique Chrétien: l'aris, ibid. 1645. in-12. Ibid. page 243.

Tome XVIII.

Stances Chrétiennes sur l'Anagramme de la Sérénissime Christine, Reine de Suéde, du même. Paris, Alexandre Lesselin, 1656. in-4. Ibid. pages 243, 244.

L'Imprimerie Royale, à M. le Cardinal Mazarin, sur son heureux retour. Stances, du même, in-sol. sans date.

La Stimmimachie, Poème sur la dispute entre les Médecins au sujet de l'Antimoine, adressé à la Faculté de Médecine de Paris. Paris, Jean Passé, 1658. in-8. par le même. Ibid. page 244.

Les vérités divines contonues dans la Messe qui se chante à la Fête du très saint Sacrement, du même. Paris, Pierre Lesclapart, 1666. in-24. Ibid. page 244.

Vers sur les 4 fins de l'homme, dans le Cloître des Récollets de Paris, du même. Ibid.

La pièce de Cabinet, dédiée aux Poètes du tems; Stances énigmatiques avec un Sonnet sur le même sujet, du même. Paris, Jean Passé, 1648. in 8. Ibid. page 245.

La Solitude, à M. le Cardinal de Richelieu, par Pierre LE MOYNE, Jésuite; avec deux Sonnets & deux Epigrammes, du même. Paris, Jean Camusat, 1639. in-4. tome 17. pages 246 & suiv. & 255.

La Sagesse Divine (dans la création du

Monde) en deux Odes, au même, avec quatre Sonnets, par le même Paris, Cramoify, 1639. in-4.

Le Spéculatif; Lettre héroïque & morale, à M. le Cardinal Barberin, Paris, Cramoify, 1657. in-4. avec un Sonnet à M. Des Yveteaux, par le même. Ibid.

Lettre Héroïque (du même) à M. le Prince, fur son retour. Paris, Muguet, 1660. in-4. Ibid.

Le Ministre sans reproche, à M. le Président Bailleul, par le même, avec un Avis au Lecteur. Paris, Henault, 1645. in-4. lbid.

De la vie champestre; Lettre morale, du même, avec un Avertissement. Paris, Muguet, 1661. in 4. Ibid.

Le Théâtre du Sage; Lettre morale, du même. Ibid. 1661. in-4.

De la paix du Sage; Lettre morale, du même, ibid. 1662. in-4. Ibid.

Plaisance; Lettre poctique, du même, ib. 1663. in-4. Ibid.

Du jeu; Lettre morale, du même, ibid. 1661; in-4. Ibid.

Nouvelles Poëtiques, ou Lettre du Tage à la Seine sur la naissance de M. le Dauphin, ib. 1662. in-4. Ibid.

La vue de Paris, Lettre héroïque & morale, par le même. Paris, Augustin Courbé, 1659. in-4. Ibid.

Saint Louis, ou la sainte Couronne reconquise; Poème héroique, par le même; avec un Traité du Poème héroique (& des Gravures) Paris, Augustin Courbé, 1658. in-12. tome 17. pages 247 & suiv.

Entretiens & Lettres poëtiques, du même. Paris, Eslienne Loyson, 1665. in 12. Ibid. pages 253 & suiv.

Les Œuvres poétiques du P. Le MOYNE, enrichies de très belles figures en taille douce, (& du portrait de l'Auteur.) Paris, Thomas Jolly, 1672. in-fol. Ce Recueil contient tout ce qui vient d'être détaillé, & beaucoup d'autres Poésies, celles entre autres qui sont dans les Peintures sacrées, & dans la Gallerie des semmes fortes. Ibid.

La Magdeleine au Désert de la sainte Baume en Provence, Poème spirituel & Chrétien, par le R. P. Pierre de Saint Louis, Carme; dans le Recueil de pièces choises, publices par M. de la Monnoye. A la Haye, (Paris) 1714. in-12. t. 2. tome 17. pages 259 & suiv.

Œuvres Chrétiens d'Antoine GODEAU, (depuis Evêque de Grasse & de Vence.) Paris, Jean Camusat, 1633 in-8. (sçavoir, Discours de la Poesse Chrétienne, en prose: Eglogues sacrées, dont le sujet est tiré du Cantique des Cantiques, au nombre de 8. Paraphrass du premier & du second Cantique de Moyse; des Cantiques de Judith, d'Ezéchias, des trois Enfans, de Zacharie, de Siméon, du Magnificat, du Te Deum; des Pseaumes 70,94,112,130,138,145. Les larmes de la Magdeléne, Elégie; les larmes de S. Jean, Stances; dans la maladie, Stances; Méditations en prose.) tome 17. pages 269 & suiv.

L'institution du Prince Chrétien, par le même. Paris, Pierre Le Petit, 1644. in-4. (Avec des maximes en prose sur le même sujet: les Elémens de la Religion Chrétienne en vers: l'instruction de S. Louis à son sils: Paraphrase des Pseaumes 19, 20, 71, 81, 100. Oraison pour le Roi, tirée de Salomon, en prose, &c.) Ibid.

La grande Chartreuse, Poëme, par le même. Paris, Jean Camusat, 1651. in-4. Ibid.

La Sorbonne, Poëme, du même. Paris, Pierre le Petit, 1653. in-4.

Paraphrase des Pseaumes de David, par le même, ibid. 1658. in-4. Ibid.

Saint Paul, Poëme Chrétien, par le même. Paris, ibid. 1654 & 1664. in 12. Ibid.

Poësies Chrestiennes d'Antoine Godlau, Evêque de Grasse, nouvelle édition, revue & augmentée. Paris, Pierre Petit, 1660. 3 vol. in-12. Le premier volume contient: Discoursen prose sur les Poësies suivantes. L'Assomption de la Vierge, Poème en trois Livrest Tij

5 Hymnes. 15 Fglogues sacrées & spirituelles. Paraphrase des Cantiques, qui étoit dans l'édition de 1633. Paraphrase des Pseaumes 4. 19. 20. 26. 30. 70. 71. 81. 94. 100. 101. 112. 130. 138. 145. 148. Les larmes de Saint Jean. Les larmes de Sainte Magdelene. La Sainte Baume. Sur le Baptême de N. S. A M. d'Andilly, sur ses Œuvres Chrétiennes. Stances. 28 Sonnets. Les Elémens de la Religion Chretienne. L'institution d'un Prince Chrétien. T. 2. Les Poëmes de Sainte Magdeléne; de la Vierge d'Antioche; de Saint Eustache; de la Sorbonne; de la grande Chartreuse. Hymnes à la lonange de divers saints & de quelques saintes. Imitation de la premiere hymne de Synesius. Sept Odes, dont 6 sur des sujers de l'Ancien Testament: & la septiéme intitulée, Rome la sainte. Paraphrase du Cantique d'Habacuc. Discours, aussi en vers, contre la mauvaise morale du tems. T. 3. 24 Epîtres morales. Sur la mort de Madame la Princesse. Imitation des vers de M. de Saint-Geniez, pour le Cardinal Chisi. L'éloignement de Paris, imitation de Buchanan. Vers à son Désert. Autres à sa Bibliothéque. Sonnets sur la vie, la more, & les Mysteres de N. S. J. C. en trois parties. Sonnets sur le très-saint Sacrement. Sonnets sur divers Sujets. tome 17. pages 269 & Suiv.

Les Fastes de l'Eglise, pour les douze mois de l'année, Ouvrage posthume, du même. Paris, François Muguet, 1674. in-12. avec une Préface, & une Epître dédicatoire, sous le nom de l'Imprimeur, à François de Harlay, Archevêque de Paris. Ibid. pages 269 & suiv.

. Remerciement au Roi, par Jean-Baptiste

Pocquelin Moliere. tome 17. page 298.

La Gloire du Val de Grace, Poème, par le même. Ibid. page 298 & suiv. Ces deux piéces sont dans presque toutes les éditions des Œuvres de Moliere; la seconde est aussi à la suite de sa vie de Pierre Mignard, premier Peintre du Roi, par l'Abbé de Maziere de Monville, in-12.

Poesses de Madame (Henriette DE COLIGNY)
Comtesse DE LA SUZE. Paris, Charles de Serey, 1666, in-12, tome 17, page 301 & suiv.

Poësses de la même, dans les cinq volumes du Recueil de Sercy, 1670. in - 12. Ibid. Item, dans le t. 4. du Recueil de Barbin. Ibid. Item, dans le Recueil de piéces galantes en vers & en prose. A Trévoux, 1725. 4. vol. in-12. Ibid.

Le Temple de la Gloire, Poème. A M. le Duc d'Anguien, par N. Rougé Du Plessis-Belliere, Seigneur De Montplaisir, dans le Recueil de Poèses diverses, dédiées à M. le Prince de Conti, t. 2. tome 17. pages 309 & suiv.

Réponse du même, à des Stances où M. Pellisson fait parler M. le Dauphin. Ibid. tome 17. pages 309 & suiv.

Sonnet contre ceux qui médisent du Cardinal de Richelieu, par le même. Ibid. tome 34 tome 17. Ibid.

Balade à M. de Saint Aignan, en lui en-T iv

voyant un mousqueton qui tire sept fois, par le même. Ib. t. 3. tome 17. Ibid.

Sirain sur le tombesu d'Anne d'Autriche, Reine de France, par le même. Dans le Recueil de vers choisis du Pere Bouhours. tome 17. 16.

L'Hyver, (ou le Séjour des ennuis.) Stances, par le même, dans le tome 1. du Recueil de Serci. tome 17. Ibid.

Diverses autres Poësses du même, dans les 5 tomes du même Recueil tome 17. Ibid.

Poesses diverses de Pierre DE LALANE, dans les Recueils de son tems, tome 17. pages 314 & suiv.

Poësies du Chevalier d'ACEILLY, (Jacques DE CAILLY, Seigneur DE RUILLY, Chevalier de l'Ordre de Saint Michel, Gentilhomme ordinaire du Roi.) Paris, 1667. in-12. tome 17. pages 310 & suiv. 325.

Les mêmes, dans le Recueil de Pièces choifies, tant en prose qu'en vers, (par M. De LA MONNOYE.) A la Haye, (Paris, Emeri,) 1714. in-12. t. 1. Ibid. page 325.

Partie des mêmes Poësses, dans le Recheil de Barbin, t. 4. in-12. & dans la Bibliothéque Poëtique de M. Le Fort de la Moriniere, in-4. t. 2. Ibid. page 325.

Sonnet de Jacques de Vallée, Seigneur des Barreaux, imprimé un grand nombre

#### FRANÇOISE. 441

de fois séparément, & dans des Recueils. tome 27. pages 325. 331.

Poësses diverses de M. Robert ARNAULD D'ANDILLY, dans le Recueil de ses Œuvres, in-fol chez le Petit, t. 2. tome 17. pages 331 & suiv.

Œuvres chrestiennes de M. ARNAULD D'AN-DILLY, contenant le Poëme sur la vie de J. C. Priere à J. C. sur la délivrance de la Terre sainte; Ode sur la solitude; Stances sur diverses vérités chrétiennes, neuvième édition. A Paris, veuve de Jean Camusat, 1645. in-12. Les mêmes, ibid. 1659. in-12. Les mêmes, ibid. 1684. in-4.

Les mêmes, à l'exception des Stances, avec une traduction en vers Latins, par Pierre BAS-TIDE, Prêtre. A Paris, le Petit, 1664. in-12-

Les mêmes, en partie dans le t. I. du Recueil de Poësses diverses dédié à M. le Prince de Conti.

La même Ode sur la Solitude, avec la traduction du Sieur Bastide, dans les Fables choisies de M. De la Fontaine, traduites en vers Latins, &c. à Anvers, (Rouen) 1738. in-12-

Huit Sonnets du même, dans le t. 2. du Recueil dédié au Prince de Conti. On parle de toutes ces Poësses, tome 17. depuis la page: 331 jusqu'à 340.

Tableau du bonheur de la vieillesse, oppose T v

au malheur de la jeunesse, composé en Quatrains, par Marin LE ROI, (Sieur DE GOMBERVILLE.) Paris, 1614. in-8. chez Jean Laquehay. tome 17. pages 341 & suiv.

Imitations ou Paraphrases de quantité d'endroits d'Horace, & de quesques autres Poëtes anciens, dans sa Dostrine des mœurs, in-sol. 1646. & plusieurs sois réimprimée in-12. Ioid.

Poësses diverses du même, dans le t. 1. & le t. 2. du Recueil de Poësses diverses, dédie à M. le Prince de Conti *Ibid.* 

Ode à Monseigneur le Cardinas Duc de Richelieu, par Jean CHAPELAIN, de l'Académie Françoise. Paris, 1637. in 4. Ibid. Augustin Courbé, 1660. in 4. Item, dans le t. 2. du Recueil de Poësies diverses, dédié au Prince de Conti. Item, dans le t. 4. du Recueil de Barbin. tome 17. pages 351 & suit.

Du même, Paraphrase du 50. Pseaume, Miserere, &c. Paris, Jean Camusat, 1637. in 4. Ibid.

Du même, Ode pour la naissance de Monseigneur le Comte de Dunois. Paris, Pierre le Petit, 1646. in-4. Ibid.

Du même, Ode pour Monseigneur le Duc d'Anguien. Paris, Pierre le Petit, 1646. in-4. Ibid.

Du même, Ode pour Monseigneur le Cardinal Mazarin, ibid. 1647. in 4. Ibid. Du même, Ode pour la Paix & pour le Mariage du Roi. Paris, Augustin Courbé; 1660. in-4. Ibid.

Du même, autres Odes, Sonnets & Madrigaux, séparément, & dans le Recueil de Sercy, Ibid.

La Couronne Impériale, pour la Guirlande de Julie, par le même: dans le Recueil de Sercy; dans l'Huetiana, & à la fin de la vie de M. le Duc de Montausier. *Ibid*.

La Pucelle, ou la France délivrée, Poème héroique en douze Livres, orné de belles Estampes à la tête de chaque Livre; du portrait de M. le Duc de Longueville, & de celui de l'Auteur. Paris, 1656. in-fol. Item, in-12. tome 17. depuis la page 351. jusqu'à la fin de l'article page 391.

L'Institution Chrétienne, avec d'autres Ouviages de piété, en vers François, par Frère Claude ROHAULT, Prieur de Holnon, de l'Ordre de Prémontré. A Paris, chez Fierre, le Petit, 1674, in 12 tome 17 pages 391-394.

Epître de Valentin CONRART, Conseiller Sécretaire du Roi, l'un des 40 de l'Académie Françoise, à l'Abbé de Boistobert, dans la premiere partie des Epîtres de cesui-ci, in-4. 1647. tome 17. pages 394 & suiv.

Balade de la misere des Gouteux, par le même. Parmi les Pornes de Sarazin, 1658. in-

T vi

Imitation du Pseaume 92. dans le t. 1. du Recueil de Poësses diverses, dédié au Prince de Conti. Ibid.

Les Pseaumes (51 seulement) retouchés sur l'ancienne version de Clément Marot. Par le même. A Charenton, 1677. in-12. Ibid.

Madrigaux de la Guirlande de Julie. Ibid.

Zénobie, Tragédie (en prose) où la vérité de l'Histoire est conservée dans l'Observation des plus rigoureuses régles du Poème Dramatique, (par François Hedelin, Abbé d'Aubignac.) Paris, Augustin Courbé, 1647. in-4. Le privilege est du 8 Janvier 1646. tome 17. pages 406 & suiv.

Le Martyre de sainte Catherine, Tragédie, (en vers) par le même. Sur la copie imprimée à Caën, chez Eléazar Mangeant, 1650. in-4. Ibid.

Les deux Pucelles, Comédie en prose, par le même, 1642, in-12. Ibid.

Poeme de 600 vers, du même, sur les Tableaux énigmatiques. La foire d'An our, avec l'Opérateur d'Amour, du même. L'Ordre de la liberté, du même. Ibid.

Sonnets, dont un à la tête de la premiere dissertation du même, contre Pietre Corneille, & deux autres dans les Portraits égarés, du même. Paris, 1660. in-12. Ibid.

Le Trio de la Médecine, à Mademoiselle C. du même. Dans le Recueil de Sercy, t. 2. page 221. some 17. pages 406-419.

Œuvres Poctiques de Jean DES MARETS DE SAINT SORLIN, Conseiller du Roi, & Controlleur général de l'extraordinaire des Guerres, l'un des 40 de l'Académie Françoise, contenant les Comédies de Roxane, de Scipion, des Visionnaires, d'Aspasse & d'Europe; diverses Pocsies; des Enigmes, & des Œuvres chrétiennes. A Paris, 1641 & 1647. in 4. tome 17. depuis la page 419. jusqu'à la fin du volume.

Pseaumes de David paraphrases, & accommodés au Regne de Louis le Juste. Ibid. 1640. in 4. du même. Ibid.

Tombeau du grand Cardinal de Richelieu, Ode ( de 270 vers ) *Ibid*. 1643. in-4. du même. *Ibid*.

L'Office de la Vierge Marie, mis en vers par le même. Paris, Henri le Gras, 1645in-12. Sur un privilége général du 14 Mars 1639. L'Approbation des Censeurs du 25 Mars 1645. Ibid.

Le même Livre, seconde édit. Ib. 1647. Ib.

Le même, sous ce titre: Prieres & Œuvreschrétiennes dédices à la Reine, augmentées de beaucoup de prieres en vers, de la traduction de divers Pseaumes, d'Hymnes, des 7 vertus chrétiennes, Poème divisé en sept journées,

de 278 Quatrains pour la vie chrétienne, tirés du Livre de l'Imitation de J. C. des Préceptes de Mariage pour une Dame Chrétienne, tirés de S. Grégoire de Nazianze, en Quatrains, Paris, Denis Thierry, 1669 in-12. Ibid.

Les Promenades de Richelieu, ou les verrus Chrétiennes. Poème en 8 chants. *Ibid.* 1653in-12. *Ibid.* 

Les 4 Livres de l'Imitation de J. C. traduits en vers, du même. Paris, Henri le Gras, 1654. in-12. tome 17. Ibid.

Clovis, ou la France Chrétienne, Poème héroïque, du même. Paris, 1654. in-4. Dédicace au Roi, & figures. Ibid.

Le même, en 1657. à Leyde, par les Elzevirs, in-12. Ibid.

Le même, à Paris, Florentin Lambert,

Le même, à Paris, 1673, in-8, augmenté d'un Discours pour prouver que les sujets chrétiens sont les seuls propres à la Poesse héroïque, & d'un Traité des Poètes Grees, Latins, & François. Ibid.

Le Combat spirituel, ou de la perfection de la vie Chrétienne. Traduction faite en vers, du même. Au Château de Richelieu, 1654. in-12. Ibid.

Sur la conquête de la Franche-Comté, Poëme

erenviron 130 vers. Paris, 1668. in - 4. du même. Ibid.

Marie-Madelaine, ou le Triomphe de la Grace, Poëme du même, en dix chants, avec: une préface. Paris, Denys Thierry, 1669. in-12. Ibid.

La comparaison de la Langue & de la Poësse Françoise avec la Grecque & la Latine, & des Poëtes Grecs, Latins & François, & les Amours de Protée & de Physis, Poëme en 6 chants. Plus dans la seconde partie: Discours de la Poësse au Cardinal de Richelieu, Poëme. Ibid.

Les beautés & les douceurs de la Campagne, ou la Journée du Solitaire, Poëme. Déreftation de la guerre, Ode. Autre Ode, imitée d'Horace, Justum & tenacem, &c. Stances contre les Entretiens dangereux. Autres Stances. La France, à la Reine Régente, lors de la guerre de Paris, Stances. Paris, Billaine, 1670. in-12. Ibid.

Esther, Poëme héroïque (en IV. chants) par le Sieur de Boisval, le même des Marests,)

Paris, 1670. in-4. Avec une longue pièce envers, incitulée: L'excellence & les plaintes de la Poësse héroïque au Roi. Ibid.

Le même Poëme, augmenté de 3 chants, sous le nom de l'Auteur, dédié à Madame la Duchesse de Richelieu, Dame d'honneur de la Reine. Paris, Jean Guignard, 1673. in-12. Ibid.

Le Triomphe de Louis & de son siècle, Poëme

#### 448 BIBLIOTHEQUE lyrique, du même, en 6 chants. Paris, 1674in-4. Ibid.

La Défense du Poème héroïque, avec quelques remarques sur les Œuvres satyriques du Sieur Despréaux: Dialogue en vers & en prose, du même. Paris, 1674 in-4. Ibid.

La Défense de la Possie & de la Langue Françoise, adressée à M. Perrault. Par le même-Contenant 1. Traduction de l'Ode latine du P. Commire, adressée à M. Santeul. 2. Traduction d'une Elégie latine de Santeul à M. Perrault. 3. Epître à M. Perrault, pour réponse aux Postes Latins, vers dithyrambiques. Paris, Nicolas le Gras, 1675. in-8. Ibid.

Œuvres Poëriques de Jacques DE CORAS, dédiées à M. le Chancelier, contenant les Poëmes de Josué, ou la conquête de Chanaan, Poëme sacré, dédié au Roi; de Samson, Poëme sacré, dédié à la Reine; de David, ou la vertu couronnée, Poëme sacré; Jonas, ou Ninive pénitente. Paris, Charles Angoi, 1665. in-12. Jonas est de 1663.

Lettre sous le nom du Libraire Angot au Sieur de Coras, & réponse de celui-ci, in-4. de 15 pages 1668. & réimprimée dans les Remarques de M. l'Abbé Joly sur le Dictionnaire de Bayle, article Jonas.

Paraphrases de quesques Pseaumes, par Jacques Esprit, de l'Académie Françoise, citées par M. Pellisson. tome 18. page 1 & suiv.

Deux Rondeaux, du même, dans le Recueil

de Rondeaux donné par l'Abbé Cotin, en

Plusieurs vers du même, dans son Traité de La fausseté des vertus humaines, en 1677 & 1678. 2 vol. in-12. Ibid.

Maximes politiques mises en vers, par M. l'Abbé Esprit, frere du précédent. Paris, Denys Thierry & Claude Barbin, 1669. in-12. Ibid.

Ode pour le Roi sur ses conquêtes dans la Hollande, du même. Paris, veuve d' Edme Martin, 1672. in-4. Ibid.

Plainte de Madame sur le départ de Monsieur pour la guerre de la Hollande, du même. Ib. 1672. in-4. Ces deux piéces sont aussi la 4 & la 5. du Recueil imitulé: Recueil de ce qui s'est fait de plus considérable par des meilleurs esprits de ce tems sur les conquêtes du Roi en Hollande, in-4. Ibid.

Ode, du même, à M. le Cardinal Mazarin, sur la paix. Dans le Recueil de Poesses diverses dédié à M. le Prince de Conti, in-12. t. 3. tome 18. page 1 jusqu'à 13.

Recueil de ce qui s'est fait de plus considérable par des meilleurs esprits de ce tems sur les conquestes du Roy en Hollande, in 4. sans date, mais imprimé en 1673. Les Auteurs dont ce Recueil contient des piéces sont: MM. De la Gravette, Nicole, De la Volpiliere, Esprit, François Colletet, De la Chèze, Le Clerc,

Oronce Finé de Brianville, M. de B.... & le Chevalier de Lorraine. Les 3 Odes de M. de la Volpiliere ont paru aussi séparément, sous ce titre: La Hollande aux pieds du Roy. Par M. DE LA VOLPILIERE, Docteur en Théologie. A Lyon, chez Vincent Moulu, 1673. in-12. Avec une Epître dédicatoire en prose au Roi.

Les Descriptions poétiques de J. D. B (Jean DE BUSSIERES, Jésuite.) A Lyon, chez Jean-Baptiste Devenat, 1649. in-4. tome 18. page 13. & suiv. jusqu'à 15.

Poesses & Lettres de M. Dassoucy, t Charles Coypeau, ) contenant diverses pièces hérosques, satyriques & burlesques. Paris, Louis Chamhoudry, 1653 in-12. tome 18. pages 15 & suiv. jusqu'à 52.

Les Rimes redoublées de M. Dassoucy. Paris, de l'Imprimerie de Claude Nego, sur la terre de Cambray, 1671, in-12. Ibid.

Les Avantures de Monsieur D'Assoucy. Paris, Claude Audiner, 1677. 2 vol. in-12. Ibid.

Les Avantures d'Italie de M. D'Assoucy. Paris, G. Quinet, 1679. (ou plutôt 1677 ou 1678) in-12. Ces trois volumes d'Avantures contiennent quantité de Poësses de l'Auteur. Ibid.

La prison de M. D'Assoucy, dédiée au Roi. Paris, G. Quinet, 1678. in-12. en prose & en vers. Ibid.

Les Pensées de M. D'Assoucy dans le saint Office de Rome, dédiées à la Reine. Ibid. 1678. in-12. mais achevées d'imprimer le 9 Septembre 1676. Ibid. depuis la page 15 jusqu'à 52 inclusivement.

Ode (de 400 vers) pour l'Académie Frangoise, par Jacques Cassagnes, depuis de la même Académie. Paris, 1660. in 4. tome 18. pages 53 & suiv.

Henry le Grand au Roy, Poëme du même, (d'environ 600 vers) Paris, Jacques Langlois, 1661. in-fol. Item, ibid. in-12. même année. Ibid.

Ode sur la naissance de Monseigneur le Dauphin, du même, Paris, Augustin Courbé, 1662. in-4. (de 200 vers.) Ibid.

Ode, du même, de 260 vers, sur les Conquestes du Roi en Flandres. Paris, Edme Martin, 1667. in-4. Ibid.

Poëme, du même, d'environ 500 vers, sur la Conquête de la Franche-Comté. Paris, Sébassien Mabre Cramoify, 1668. in-fol. Le même in-12. Ibid.

Poeme, du même, d'environ mille vers, sur la Guerre de Hollande. Paris, Ibid. 1672. infol. Ibid.

Neuf petites piéces du même, dans le Recueil de Poesses diverses, dédié à M. le Prince de

# 452 BIBLIOTHEQUE Conti, in-12. t. 1. depuis la page 219. jusqu'à 225. Ibid.

Ode du même, fur la paix des Pyrénées. ibid. c. 2. p. 277 & suiv. Ibid.

Madrigaux de M. D. L. S. (Antoine DE RAMBOUILLET, Sieur DE LA SABLIERE, Confeiller Sécretaire du Roi, Maison, Couronne de France, & de ses Finances; mis au jour par son sils, Nicolas DE RAMBOUILLET, Sieur DE LA SABLIERE.) A Paris, chez Claude Barbin, 1680. in-12. tome 18. pages 61 jusqu'à 64.

Quatre Centuries de Sonnets, par Pierre DU PELLETIER, Avocat au Parlement, citées par M. Baillet. tome 18. pages 65 & fuiv.

Sonnets du même, au Roi, in-fol. Ibid.

Un grand nombre d'autres Sonnets, & plusieurs autres vers, du même, à la tête de quantité d'ouvrages imprimés de son tems. Ibid.

Soupirs François sur la paix Italienne, pat Jean Duval, Prêtre, Bachelier en Théologie de la Faculté de Paris, Chapelain du Collège de Séez, in-4. 8 pp. A Paris, 1649. tome 18. pages 69 & fuiv.

Le Calvaire prophané, ou le Mont Valérien usurpé par les Jacobins Réformés du Fauxbourg, saint Honoré, adressé à eux-mêmes. Par le même, 1664. in-4. & plusieurs sois réimprimé depuis. Ibid.

Les Triolets du temps, selon les visions

d'un petit fils du grand Nostradamus, faits pour la consolation des bons François, & dédiés au Parlement, attribués au même. Paris, Denys Langlois, 1649. in-4. 11 pp. Ibid.

Le Parlement burlesque de Pontoise, contenant les noms de tous les Présidens & Conseillers qui composent ledit Parlement: ensemble les harangues burlesques faites par le prétendu Sieur Président. Attribué au même, 1652. in-4. 8 pp. Ibid.

La Sorbonne au Roy, sur de nouvelles Théses contraires à la vérité, outrageuses aux Libertés de l'Eglise Gallicane, sunestes à l'Etat, & condamnées par 2 Arrêts du Parlement. Attribué au même. in-4. 16 pp. sans date. Ibid.

Jesus mourant; Poëme, par le sieur Bigres, dédié à la Reine. A Paris, de l'Imprimerie des nouveaux caracteres inventés par l'. Moreau, Maître Ecrivain juré à Paris, & Imprimeur ordinaire du Roi, 1644. in-4 tome 18. page 72.

Hercule furieux, Tragédie, (par Nicolas L'HÉRITIER, Seigneur de Nouvellon et de Villandon.) Paris, Toussainst Quinet, 1639. in-4. tome 18. pages 73 & suiv.

Le Grand Clovis premier Roy Chrestien, Tragi Comédie. Dédiée à Monseigneur l'Eminentissime Cardinal Mazarin. Par le même. Paris, Guillaume de Luynes, 1655, in-8. Ibid.

Portrait d'Amarante, du même, dans la

Galerie des Peintures, ou Recueil des éloges en prose & en vers, 2. partie. Paris, de Sercy, 1663. in-12. Ibid.

Les Œuvres de M. le Président NICOLE, (contenant le Poëme héroique d'Adonis, traduit du Cavalier Marin, dédié au Roi: des piéces choisses, traduites d'Horace, Ovide, Martial, &c. Proserpine, Poëme de Claudian, & les Satyres de Perse.) Paris, Charles de Sercy, 1662. in-12. tome 18. pages 77 & suiv.

Les Oeuvres du même, beaucoup augmentées: avec une Epître en vers à M. le Duc de Saint Aignan; & des Poësses pieuses du même. Ibid. 1693. 2 vol. in 12. Ibid. 78, 79.

Catéchisme en vers, avec des prieres quand on assiste à la Messe, & pour la journée; par M. D'HEAUVILLE, (Louis LE BOURGEOIS,) Abbé DE CHANTEMERLE. Paris, Frédéric Léonard, 1669. in-24. tome 18. pages 81 & suiv.

Le même sous ce titre: Catéchisme en vers, dédié à Monseigneur le Dauphin, dans lequel les vérités chrétiennes sont expliquées d'une maniere si intelligible & si exacte, que toutes sortes de personnes s'en pourtont servir utilément. Avec des prieres pour le soir & pour le matin, & sur les sujets les plus importans, (& les sept Pseaumes de la Penitence, aussi en vers) derniere édition. Paris, Urbain Couste-lier, 1688 in-12. Ibid.

M. l'Abbé d'Heauville, où sont contenues

FRANÇOISE. 455

les Devoirs du Chrestien, & l'Histoire des Mystéres de Notre Seigneur Jesus Christ & de la sainte Vierge, en forme de Cantiques pour le tems de l'Avent. Et très utiles aux enfans pour leur apprendre facilement tous les principes de la Doctrine chrétienne; dédiées à M. le Dauphin. Paris, Hélie Josset, 1684. in-12. Ibid.

Sonnets chrétiens sur divers sujets, divisés en quatre Livres, (par Laurent Drelincourt, Ministre de la Religion prétendue Réformée à Niort en Poitou.) A Niort, par la veuve Philippe Buveau, 1677. in 8. tome 18. pages 84 & suiv.

Les mêmes, augmentés d'une Paraphrase des sept Pseaumes de la Pénitence, aussi en vers. A Amsterdam, chez Daniel de la Contie, 1681, in-8, Ibid.

Les mêmes, avec la même Paraphrase, à Amsterdam, Jacques Desbordes, 1731. in-8. Ibid.

Théâtre de (Gabriel) GILBERT, contenant: Marguerite de France, Tragi-Comédie, 1641. Téléphonte, Tragi-Comédie, 1642. Rhodogune, Tragi-Comédie, 1646. Hypolite, ou le Garçon insensible, Tragédie, 1646. Sémiramis, Tragédie, 1646. Ces pièces sont in-4. tome 18. pages 86 & suiv.

Les Amours de Diane & Endimion, Tragédie, 1657 & 1661. Cresphonte, ou le retour des Héraclides, Tragi-Comédie, 1659. Arie

& Pétus, ou les Amours de Néron, 1660. Les Amours d'Ovide, Pastorale héroique, 1663. Les Amours d'Angélique & de Médor, Tragi-Comédie, 1664. Les Intrigues amoureuses, Comédie, 1667. Les peines & les plaisirs de l'Amour, Poème lyrique, représenté en Musique, 1672. Ces pièces sont in-12. Ibid.

L'Art de plaire, Poëme du même, divisé en 2 Livres. Le premier dédié à Christine Reine de Suéde. Le second à Monsieur, frere unique du Roy. Paris, Guillaume de Luynes, 1655. in-12. Ibid.

Poëme à la Sérénissime Reine de Suéde. Du même. Ibid. 1655. in-12.

Les Poësses diverses de M. GILBERT, Sécretaire des commandemens de la Reine de Suéde, & son Résident en France. Paris, 1661. in-12. Ibid.

Les Pseaumes en vers François, par le même. (Il n'y a que 50 Pseaumes.) Paris, Antoine Cellier, 1680. in-12. Ibid.

Ode du même, au Cardinal Mazarin, dans le t. 3. du Recueil de Poësses diverses dédié au Prince de Conti. Ibid.

Traduction en vers de l'Apocalypse de saint Jean selon le sens littéral, exprimé par la version Latine appellée Vulgate, & par les autres versions Françoises approuvées. Par Michel DE MAROILES, Abbé de Villeloin. Paris, 1677. in-4. tome 18. pages 92. & suiv.

Les Papes, les Cardinaux François, les Archevêques & Evêques de France, dans les anciennes limites du Royaume, lesquels ont vécu depuis l'an 1600 jusqu'à ce jour 1 Mai 1677. en Quatrains, par le même. in-4. Ibid.

Paris, ou la description succincte & néantmoins assez ample de cette grande ville, par un certain nombre d'Epigrammes de 4 vers chacune sur divers sujets. Du même. 1677. in-4. Ibid.

Quatrains sur les personnes de la Cour, & les gens de Lettres, du même. 1677. in-4. Ibid.

Géographie sacrée, ou Ecclésiastique de tout le monde, en Quatrains, du même. 1677. in 4. Ibid.

La prophétie de Daniel, traduction en vers fur la version Latine vulgate, avec des Remarques & des Observations nécessaires. Du même. Paris, 1677. 11-4. Ibid.

Les Prophétes Jonas & Nahum ouchant les Ninivites. Traduction en vers avec des Remarques. Du même. Paris, 1678. in-4. Ibid.

Le Cantique des Cantiques de Salomon, traduction en vers, du même. Ib. 1678. in-4. Ibid.

Les Lamentations de Jérémie, traduction en vers, avec des Remarques. Du même. Ib. 1678. in-4. Ibid.

Tome XVIII.

Recueil d'Enigmes. Paris, 1638. in-12. parmi lesquelles il y en a de Charles COTIN. tome 18. page 99 & suiv.

Recueil des Enigmes de ce tems: avec un discours sur l'Enigme, par Charles COTIN. Paris, 1646. in-12. it. à Lyon, 1648. in-12. item, à Paris, 1661. in-12. item, à Rouen, 1673. in-12. Ibid.

Nouveau Recueil de divers Rondeaux, par le même. Paris, 1650. in-12. achevé d'imprimer le 1 Décembre 1649. Ibid.

Du même, Poëme sur la Magdeleine qui cherche J. C. au sépulere, dédié à M. le Cardinal de Richelieu. Paris, Jacques Degast, 1635. in-4. Ibid.

Du même, la Jérusalem désolée, ou Méditation sur les leçons de Ténébres, avec un Hymne de la Divinité: les contentemens d'Ariste dans la solitude, & sept Sonnets. Paris, François Targa, 1636. in-4. ibidem.

Poësses Chrétiennes, du même. Paris, 1657. in-8. item, sous le même titre, Paris, Pierre le Petit, 1668. in-12. nouvelle édition, augmentée de plusieurs pièces. Ibid.

Œuvres mêlées du même, contenant Enigmes, Odes, &c. Paris, 1659. in-12. Ibid.

La Pastorale Sacrée, ou Paraphrase du Cantique des Cantiques, selon le sens littéral, avec des Remarques. Paris, 1662. in-12. Œuvres galantes en prose & en vers, du même, en deux parties. Paris, 1663. in-12. item, 1665. in-12. deux vol. Ibid.

Odes Royales sur les Mariages des Princesses de Nemours, du même. Paris, 1665. in-8. Ibid.

La Ménagerie à son Altesse Royale Mademoiselle, in-12. sans date. Imprimé par les Antiménagistes, rue des Mauvais garçons, à l'enseigne de la Corneille d'Esope, chez le Pédant démonté, à Cosmopolis. Le même, sous ce titre: La Ménagerie, par M. l'Abbé Cotin, & quelques autres pièces curieuses, (Chapelain décoissé, en deux saçons: Galanterie, pièce obscéne; ) A la Haye, 1666. in-12. Les pièces ajoutées ne sont point de Cotin. Ibid.

La Critique désintéressée sur les satyres du temps, du même. 1666. in-8. Ibid.

Poesses diverses du même, dans les Recueils de son tems, & dans le Mercure de 1678. Ib.

Œuvres mêlées de Marie-Catherine Hortense DES JARDINS, plus connue sous le nom de Madame DE VILLEDIEU, contenant Manlius, Tragi-Comédie, Nitétis, Tragédie, Le Favori, Tragi-Comédie; des Eglogues, des Elégies, & autres Poesses; & des Lettres en prose & en vers. A Paris, veuve de Claude Barbin, 1702. in 12. tome 18. pages 118 & suiv.

Fables ou Histoires allégoriques, dédiées au Roi, par la même. Paris, Claude Barbin; 1670. in-12. Ibid.

Les Hymnes de l'Eglise pour toute l'année, traduites en vers François par le Sieur DUMONT, (Louis LE MAISTRE DE SACY.) tome 18. pages 135 & suiv.

Poème de S. Prosper, traduit en vers François, par le même. Voyez sur ces deux Ouvrages le t. 6. de cette Bibliothéque, nouvelle édition, p. 343 & suiv. & p. 355 & suiv. Ibid.

Les enluminures du fameux Almanach des PP. Jésuites, intitulé La déroute & la consusion des Jansénistes, in-4. 1654. item, in-16. 1654. item, in-8. 1683. & depuis in-12. Ibid.

Poème contenant la Tradition de l'Eglise sur le très saint Sacrement de l'Eucharistie, par M. LE MAISTRE DE SACY, avec un discours en prose sur le même sujet, in-4. & in-12. Paris, Guillaume Desprez, 1695. Ibid.

Le Théâtre de Pierre CORNEILE, à Rouen, Guillaume de Luynes, 1663: 2 volumes in-fol. & depuis réimprimé souvent in - 12. & aussi in-4. item, à Paris, chez Martin, & autres, 1738. 6 vol. in-12. & 4 vol. in-4. tome 18. pages 140 & suiv.

L'Imitation de J. C. traduite par le même en vers François, le I. Livre en 1651 Les 4 ensemble, à Rouen, 1656. in-4. & plusieurs fois depuis in-16. & in-12. Ibid.

Louanges de la Sainte Vierge composées en times Latines par S. Bonaventure, traduites

# FRANCOISE. 46

en vers François par le même. Paris, 1665. in-12. Ibid.

L'Office de la Sainte Vierge, traduit en François, tant en prose qu'en vers, avec les sept Pseaumes pénitentiaux, les Vêpres & Complies du Dimanche, & tous les Hymnes du Breviaire Romain, par le même. Paris, Robert Ballard, 1670. in-12. Ibid.

Œuvres diverses de Pierre CORNEILLE, (avec une préface de l'Editeur, M. l'Abbé GRANET.) Paris, Gissey, 1738. in-12. Ibid.

Ode du même au Pere Delidel, Jésuite, sur son Traité de la Théologie des Saints, à la tête de ce Traité, en 1668. in-4. dans le Mercure de France, mois de Décembre 1727. & dans les Œuvres diverses de Pierre Corneille. Ibid.

Réponse de Mademoiselle (Anne) DE LA VIGNE, à une Lettre Galante (de M. PAVILLON, ) qui lui fut écrite des Champs Elizées, après une grande maladie dont elle pensa mourir. Dans le Recueil de vers choisis, par le P. Bouhours, Paris, Josse, 1693. in-12. & dans les Œuvres de Pavillon, 1747. t. 2. tome 18. pages 164 & suiv.

Réponse de Mlle DE LA VIGNE à l'ombre de Descartes, (de Mlle Descartes,) vers choisis du P. Bouhours. Ibid.

Monseigneur le Dauphin, au Roi. Ode de la même. Ibid.

V iii

A l'illustre Auteur de l'Ode pour Climéne, quel qu'il soit, Stances, de la même. Ibid. tome 18. Ibid.

A Iris, Madrigal, de la même. Ibid.

Stances, de la même, à Monseigneur.

Ode à Mlle Scudéry, pour la féliciter du prix d'Eloquence qu'elle avoit remporté à l'Académie Françoise, par la même. Dans l'Histoire de l'Académie Françoise, édit. de 1672,

La passion vaincue, Sonnet, de la même. Dans le Recueil de vers choisis, & dans la Bibliothéque poétique de M. le Fort de la Moriniere, in-4. t. 2.

La passion combattue, de la même. Ibid. On parle de toutes ces piéces tome 18. pages 164-169.

Childebrand, ou les Sarrasins chassés de France, Poëme héroïque, par Jacques CAREL, sieur DE SAINTE GARDE. Paris, 1666.in-12.

Le même, sous ce titre: Charles Martel, ou les Sarrasins chassés de France. Paris, Thomas Jolly, 1668. in-12. item, ibid. 1683. in-12. tome 18. pages 169 & suiv.

Défense des beaux Esprits de ce temps, contre un Satyrique, par le sieur DE LÉRAC, (CAREL.) 1675. in-12. à Paris, Ibid.

Louis XIV. le plus noble de tous les Rois

### FRANÇOISE. 463

par ses Ancêtres: le plus sage de tous les Potentats par sa conduite: le plus admirable de tous les Conquérans par ses victoires. Poeme du même, 1672. in-4. Ibid.

Odes, & autres Poësses de Balthasar Huin, Conseiller à la Cour Souveraine de Lorraine & Barrois, &c. sur les diverses actions de Charles IV. Duc de Lorraine. Une des Odes est imprimée dans la Bibliothéque Lorraine de Dom Calmet. Les autres Poësses ne sont connues que par le même Ouvrage.

Hymnes sur différens sujets, par Dom Louis-Gabriel BROSSE, Religieux Bénédictin de la Congrégation de Saint Maur, 1650. tome 18. pages 177 & suiv.

Les Tombeaux & Mausolées des Rois inhumés dans l'Eglise de Saint Denys depuis le Roi Dagobert jusqu'à Louis XIV. Avec un abrégé des choses les plus notables arrivées pendant leur regne, par le même. Paris, Pepingué, 1656. in-8. Ibid.

La vie de la très-illustre Vierge & Martyre Sainte Marguerite, nouvellement mise en vers François, avec les riches Anagrammes tirées du nom de la Reine, sans changement d'aucune lettre. Suivies de Sonnets, & d'une Ode Royale sur ces Anagrammes. Dédié à la Reine, par le même. Paris, Léonard, 1669. in-12. Ibid.

Paradis sacré des Muses saintes, du même, cité dans l'ouvrage précédent. Ibid.
Viv

Le Triomphe de la Grace sur la nature en la vie de Sainte Euphrosine, du même, 1672. in-4. Ibid.

Diverses pièces de Théâtre de Jean DE MAY-RET, voyez l'Histoire du Théâtre François par MM. Parfait, tome IV. pages 337 & suiv. & le tome V. tome 18. pages 178 & suiv.

Œuvres Poëtiques diverses, du même, à la suite de sa Silvie. Paris, François Targa, 1629. in-8. lbid.

Œuvres Lyriques du même, à la suite de sa Silvanire. Paris, François Targa, 1631. in-40 Ibid.

Divers Sonnets du même, au-devant ou à la suite de quelques-unes de ses piéces de Théâtre. *Ibid*.

L'Auteur du vrai Cid Espagnol à son Traducteur François, (Pierre CORNEILLE) sur une Lettre en vers qu'il a fait imprimer, intitulée, Excuse à Ariste, ou après cent traits de vanité, il dit de soy-même,

Je ne dois qu'à moy seul toute ma renommée.

in-4. en vers, 3 pages, sans date, signée Don Baltazar DE LA VERDAD. Ibid.

Epigramme du même, sur la Comédie de Pierre Corneille, intitulée La Veuve, dans le tome 1. des Œuvres de Corneille. Paris, 1738. in-12. Ibid.

Voyage de MM. (François LE COIGNEUX

DE ) BACHAUMONT, & ( Claude-Emmanuel LUILLIER, dit ) CHAPELLE, en prose & en vers, & Poësses diverses du même CHAPELLE. Dans le Recueil de piéces choiss, tant en prose qu'en vers (publié par M. de la Monnoye.) A la Haye. ( Paris, Emeri, ) 1714. 2. vol. in-12. Le Voyage & les Poësses diverses sont dans le tome 1. tome 18. page 200 & suiv. jusqu'à 222.

Rondeaux du même; contre les Métamorphoses d'Ovide de Benserade, & ; Epîtres, aussi du même, à M. le Duc de Nevers: avec les Œuvres de l'Abbé de Chaulieu, édition de 1750. Ibid.

Poësies diverses de M. François DE BEAU-VILLIERS, Duc DE SAINT AIGNAN, dans les Mercures de son tems, dans les Œuvres de Scarron, dans celles de Madame des Houlieres, & dans le Recueil des piéces Académiques, par le sieur Guyonnet de Vertron. some 18. pages 223-230.

Discours satyriques & moraux, ou Satyres générales, par L. Petit. Dédiés à M. le Duc de Montausier. A Rouen, Richard Lallemant, 1686. in-12. tome 18. page 230-235.

Epîtres morales & Académiques de Monsieur DE SABATIER, de l'Académie Royale d'Arles. A Lyon, chez Robert Richard, & à Arles, chez François Gaudion, 1687. in 12. tome 18. page 236.

L'Homme-Dieu souffrant, Poëme héroïque.

Dédié au Roy, seconde édition. Paris, André Pralard, 1681. in-8. L'Epître dédicatoire est signée L. P. DE LONGEVILLE, à S. Victor le premier Septembre 1681. tome 18. pages 237, 238.

Ode sur la naissance de Monseigneur le Dauphin, par Jean Doujat, Paris, Denys Langlois, 1661. in 4. tome 18. pages 238-242.

Eloges des personnes illustres (au nombie de 50) de l'Ancien Testament, pour donner quelque teinture de l'Hissoire sacrée. A l'usage de M. le Duc de Bourgogne, par le même. Paris, Gabriel Martin, 1658. in-8. Ibid.

Diverses Poësses du même, en feuilles volantes. Ibid.

Théâtre de Philippe QUINAULT, de l'Académie Françoise, contenant ses Tragédies & Comédies; & ses Opera, à Amsterdam, 1697. 6 vol. in-12. Item, à Paris, avec la vie de l'Auteur, chez Pierre Ribou, 1715. 6 volumes in-12. tome 18. pages 242 jusqu'à 255.

Epigrammes, & quelques autres Poesses du même dans disférens Recueils. Ibid.

Poësses diverses du sieur (Antoine) Fure-TIERE. Paris, Guillaume de Luynes, 1655. în 4. Item, ibid. seconde édition, augmentée & corrigée, 1664. in 12. tome 13. pages 256-262.

Le Voyage de Mercure, Satyre, du même,

# FRANÇOISE. 467

4. Édition, revue & corrigée sur l'impression. Paris, André Boutonné, 1669. in-12. Avec une Préface ou Epitre dédicatoire (aussi en vers,) à personne. Ibid.

Fables morales & nouvelles, du même, dédiées à M. François de Harlay, Archevêque de Paris. Paris, Claude Barbin, 1671. in-12. Ibid.

Satyre sur les diverses occupations des hommes, du même, dans le Fureteriana. Paris, Thomas Guillan, 1696. in-12. Ibid.

Les Devoirs du Chrétien, ou les graces que le Chrétien doit rendre & demander à Dien, en vers françois. Dédiés à son Altesse Madame la Duchesse de Verneuil. Par M Gilles DE CHAMPAGNE, Prêtre. Paris, Jean Guignard, 1870. in-12. tome 18. page 264.

Traduction en vers des Pseaumes de la Pénitence de David, & des Vêpres du Dimanche, du Cantique Magnisicat, du Pseaume Exaudiat, du Cantate, & du Laudate Dominum omnes gentes. Les Pseaumes Benedic anima mea, Dominus illuminatio, Deus ultionum, & Audite hac omnes gentes. Avec des Argumens & des Réslexions Chrétiennes, ou Méditations sur les mêmes Pseaumes (Par N. Ecuyer, Sieur d'Acy, Conseiller Sécretaire du Roy.) Paris, veuve Bouillerot, 1688. in-12. tome 18. pages 262, 263.

Version nouvelle des Pseaumes de David, en vers François, sur les airs de ceux de Clément

Marot & de Théodore de Béze, par Louis GAUVAIN, Docteur en Droit. A Jéna, 1677. in-12. tome 18. page 263.

Amitiés, Amours & Amourettes, (ou lettres,) par René LE PAYS, nouvelle édition, augmentée de la Zélotyde, Histoire Galante, du même Auteur. Paris, Charles de Sercy, 1672. in-12.

Nouvelles Œuvres du même. Ibid. 1672. 2 vol. in-12. Item, ibid. 1685. in-12. 3 vol. in-12. Item, à Amsterdam en 1699. Il y aeu encore d'autres éditions.

Du même, 2 placets au Roi, en vers, dans le Recueil de vers choisis du P. Bouhours, Paris, 1693. in-12. tome 18. pages 264 jusqu'à 269.

Les Œuvres (de Théâtre) de M. (Raymond) Poisson, divisées en 2 tomes, seconde édit. corrigée & augmentée. Paris, Thomas Guillain, 1687. in-12. tome 18. pages 269-179.

Epître du même au Roi, à la tête du tome 1 du Recueil précédent. Ibid.

Poesses diverses, du même, dont quelquesunes sont dans le t. 7 de l'Histoire du Théâtre François, mais qui sont toutes réunies audevant de la Comédie des Foux divertissans, à Paris, Jean Ribou, 1681. in-12. Ibid.

Vers du même à M. Colbert, dans le Fureteriana. Ibid. Satyres, ou Réflexions sur les erreurs des ornmes, & les Nouvellistes du temps Paris, abriel Quinet, 1690 in-12. tome 18. pages 79-282.

Charlemagne, ou le Rétablissement de Empire Romain, Poëme héroique, en 6 liv. édié à M. Pierre du Cambout de Coissin, vêque d'Orléans, Abbé de S. Victor. Par N. COURTIN. Paris, Thomas Jolly, 1666. in-12. e Poète n'y prend aucune qualité. tome 18. ages 282-287.

Sur la nouvelle Conquête de la Franche-Comté, Poème en IV. livres. Paris, Théodore Girard, 1674. in-4. Signé à la fin N. Cour-IN, P. H. (peut être Professeur Humaniste.)

Poësies Chrétiennes. Charlemagne pénitent. Les 4 sins de l'homme, où il est traité de la Mort, du Jugement dernier, du Paradis & de l'Enfer, avec la chute du premier homme, par M. COURTIN Paris, Charles de Sercy, 1687. in 12. L'Auteur est dit dans l'Approbation des Censeurs, Ancien Prosesseur en Humanité de l'Université de Paris. Ibid.

Pocsies diverses d'Isaac de Benserade, dans le Recueil de Barbin, tome 5. & dans celui de Sercy, tome 1, 2, 3 & 5. 13 pièces dans le 1. 5 dans le 2. 2 dans le 3. 1 dans le 5.

Les Œuvres de Monsieur DE BENSERADE, 2 volumes in-12. Paris, Charles de Sercy, 1697. Le tome 1. après l'Epître dédicatoire à

M. le Comte d'Armagnac, grand Ecuyer de France, contient le Discours sur la vie de Benserade, en prose, par l'Abbé Tallemant, le Poème de Benserade sur le Mariage du Roi, ses Ballades, Sonnets, Stances, Epîtres, Elégies, Epitaphes, Madrigaux, Rondeaux choiss des Métamorphoses d'Ovide, &c Le 2. les vers des Ballets du Roi, qui avoient été imprimés chacun séparément en leur tems.

Autres Poësses du même, dans les Recueils de son tems, & dans les Remarques de M. l'Abbé Joly sur le Dictionnaire de Bayle, arricle Benserade.

Fables d'Esope en Quatrains, du même, dont il y a une partie au Labyrinthe de Versailles. Paris, 1678. in-8.

J'ai parlé ailleurs, (T.6.) de ses Metamorphoses d'Ovide en Rondeaux. Et on a la liste de ses pièces de Théâtre dans les tomes V. & VI. de l'Histoire du Théâtre François, & ailleurs. Voyez sur toutes ces l'oësses le tome 18. depuis la page 287. jusqu'à 305.

Ode pour le Roi, par Michel LE CLERC, de l'Académie Françoise. Paris, 1663. in-4. tome 18. pages 305 jusqu'à 309.

Ode du même, pour le Roi. Paris, 1668. in-4. Ibid.

Le Temple de l'Immortalité, Ode à M. le Dauphin, par le même. Paris, 1673. in-4. Ibid.

Ode sur la prise de Philisbourg, à M. le Dauphin, par le même. Paris, 1688. in-4. Ibid.

Sonners du même, dans le Recueil de Sercy, tome 4.

Sonnet du même, sur la Statue du Roi érigée en la Place des Victoires. in-4. Ibid.

Parodies de N. DE LA FOND. Dans les trois tomes de Parodies, & dans les deux volumes des Tendresses Bachiques. Paris, Ballard, in-12. Elles y sont marquées par une F. tome 18. pages 309, 310.

Qu'on voit toujours Sa Majesté tranquille, quoique dans un mouvement continuel, Eglogue, par M. ( Charles ) DU PÉRIER, qui a remporté le prix de l'Académie Françoise en 1681. tome 18. pages 310 & suiv.

Les grandes choses que le Roi a faites pour la Religion Catholique, Poëme du même, qui a remporté le prix de la même Académie en 1683. Dans le Recueil de l'Académie imprimé en 1747, pages 47 & 68. Ibid.

Sonnets du même, au Roi, & à Monsieur, in-fol. sans date.

Traductions du même de 4 piéces de Santeul, dans le t. 3. des Poësses de Santeul, à Paris, 1729. in-12. Ibid.

Lettres en prose, & diverses Poësses de

Louise-Anastasie SERMENT, dans le premier volume du Recueil de piéces Académiques en prose & en vers, par M. de Vertron.

Madrigal, par la même, dans les Œuvres diverses de Pierre Corneille, in-12. p. 209.

Vers de la même, dans le Parnasse François de M. Titon du Tillet, p. 446. tome 18. pages 311-314.

Requête des Dictionnaires à MM. de l'Académie Françoise, par Gilles Ménage. Paris, 1649. in-4. sous ce titre, Le Parnasse alarmé. Item, sous le titre de Requête, &c. Dans les Miscellanea de l'Aureur, 1652. in-4. à Paris, chez Augustin Courbé. Item, dans let. 4. du Menagiana. tome 18. pages 314-330.

Eglogue du même, intitulée Christine: dans le t. 1. du Recueil de piéces choisies, donné par M. de la Monnoye, in-12. Ibid.

Du même, Poësies diverses, dans ses Miscellanea cités. Ibid.

Œuvres de l'Abbé (Matthieu) DE MON-TREUIL. Paris, Louis Billaine, 1666. in-12. tome 18. pages 330-335.

Diverses Poësses du même, dans chacun des cinq volumes du Recueil de Serci. *Ibid*.

Du même, Lettre contenant le voyage de la Cour vers la frontiere d'Espagne, en l'année 1660, dans un Recueil de Pièces nouvelles & galantes, tant en prose qu'en vers. Cologne, 1663. in-12. Ibid.

Lettres & Poësies de Madame ( Charlotte SAUMAISE DE CHAZAN,) Comtesse de Brégy. A Léyde, chez Jean Sambix, 1668 in-12. 20me 18. pages 335-341.

Poësses diverses, (Stances, Sonnets, Epigrammes, Chansons,) de Jean-Louis Faucon DE Ris, Seigneur DE CHARLEVAL, dans le Recueil de Serci, t. 1. p. 81. 131. 300. 307. t. 3. p. 241. 248. t. 5. p. 70. & dans le Recueil de Barbin, t. 4. depuis la page 305. jusqu'à 360. Choix des mêmes pièces, dans la Bibliothéque Poëtique de M. Le Fort de la Moriniere, in-4. t. 2. p. 422 & suiv. tome 18. pages 342-350.

Poësies diverses, galantes, morales, chrétiennes, & autres, avec des imitations de plufieurs Epigrammes des Anciens, par M. Paul Pellisson Fontanier, de l'Académie Françoise, &c. Dans divers Recueils, tels que celui de Cologne, 1667. in-12. celui de Couterot, Paris, 1682, 3 vol. in-12. celui de Poësies Chrétiennes & diverses dédiées au Prince de Conti, in-12. t. 1. p. 225-233. & t. 2. pages 306-331. Dans les vers choisis du P. Bouhours. Dans le Recueil de piéces galantes en prose & en vers de Madame la Comtesse de la Suze & de M. Pellisson, 4 vol. in-12. Trévoux, 1725. Dans la Bibliothéque Poëtique de M. Le Fort de la Moriniere, in-4. tome 2. p. 391-421. Dans le Recueil des Epigrammatistes François, avec des notes de M. Bruzen de la Mar-

Tome XVIII.

tiniere, t. 1. p. 269-274. Dans les Remarques de M. l'Abbé Joly sur le Dictionnaire de Bayle, p. 608. Dans le Porte-feuille de M. L. D. F. 2 Carpentras, 1694. in-12. on a son Ode sur les bâtimens du Louvre, & sa Requête à la postérité. tome 18. pages 350-367.

Maximes d'Amour, & Almanach d'Amour pour l'année de grace 1665. par le grand Ovide Cypriot, spéculateur des Ephémérides amoureuses, aux remarques duquel se verront des choses merveilleuses qui arriveront cette année. Dédié à Cupidon. Par Roger DE RABUTIN, Comte DE BUSSY, à la suite de quelques Poësses de Madame la Comtesse de la Suze. Paris, Sercy, 1666. in-12. tome 18. pages 368 & suiv. 374.

Diverses Poësies du même, Sonnets, Rondeaux, imitations de plusieurs Epigrammes de Martial, Catulle & autres, dans le Recueil de Corbinelli, Paris, 1671. 2 vol. in-12. Dans celui de M. Breugiere de Barante. Ibid. 1698. 2 vol. in-12. Dans les vers choisis du Pere Bouhours, p. 38. 174. 175. 216. Dans le t. 1. des Epigrammatistes François de M. de la Martiniere, in-12. p. 279 313. Dans le Discours de l'Auteur même à ses enfans, p. 169-175. &c. Ibid.

Ulysse & les Sirénes, fable. Par Gaspard DE FIEUDET, Conseiller d'Etat, &c. Dans les Vers choisis du P. Bouhours, édition de 1693. in-12. p. 248. tome 18. pages 374. 375. 376. 377.

Epitaphe du Philosophe Descartes, en vers

#### FRANÇOISE.

475

François, par le même, dans la vie de Descartes in-4. t. 2. p. 443. & dans la Description de Paris, par M. Piganiol de la Force, t. 5. p. 245. Ibid.

Onguent pour la brulure, ou le secret pour empêcher les Jésuites de bruler les Livres, A M M M M. par Jean Barbier d'Aucour, 1664. in-4. & plusieurs fois réimprimé depuis, entre autres en 1683. in-8. à Liége, avec une gravure. tome 18. page 377-383.

Lettre en vers libres sur la condamnation du N. T. de Mons par M. de Pérésixe, du même, 1668. in-4. Ibid.

Lettre en vers libres, du même, contre un Mandement du même Prélat sur le retranchement des Fêtes, 1666. in-4. Ibid.

Apollon vendeur de Mithridate, Satyre en vers libres, contre M. Racine, du même, imprimé aussi sous le titre d'Apollon Charlatan, 1675. Plus dans la Bibliothéque critique de Sainjore, (Richard Simon,) t. 2. in-12. à la sin. Plus dans les Œuvres de M. Racine, édit. d'Amsterdam, 1712. t. 2. Ibid.

Œuvres diverses, contenant la consolation à Olympe sur la mort d'Alcimédon. L'imitation de quelques chœurs de Sénéque le Tragique. Lettres en vers & en prose. Le Bail d'un cœur. Divers Sonnets & autres piéces, par le Sieur D. H. (Jean D'HESNAUD.) Paris, Jean-Ribou, 1670. in-12. tome 18. page 384-394.

Elégie & Eglogue du même, dans le Fure-

## 476 BIBLIOTHEQUE FRANÇ.

teriana. Paris, Guillain, 1696. in-12. p. 108. 136. & p. 344-376. Ibid.

Traduction du commencement du Poëme de Lucréce, du même. Voyez les Traductions des anciens Poëtes Latins. *Ibid*.

Poësses de Madame des Houlieres. Paris, 1687. in-8. 2 vol. Ibid. 1695. Item, Paris, Villette, 1720, 1725, 1732, in-8. 2 vol. Item, nouvelle édition, augmentée de l'éloge de Madame & de Mlle Des Houlieres, & de plusieurs pièces qui n'avoient point encore été imprimées. Paris, David, 1747. 2 petits vol. in-12. tome 18. page 394 & suiv.

FIN.

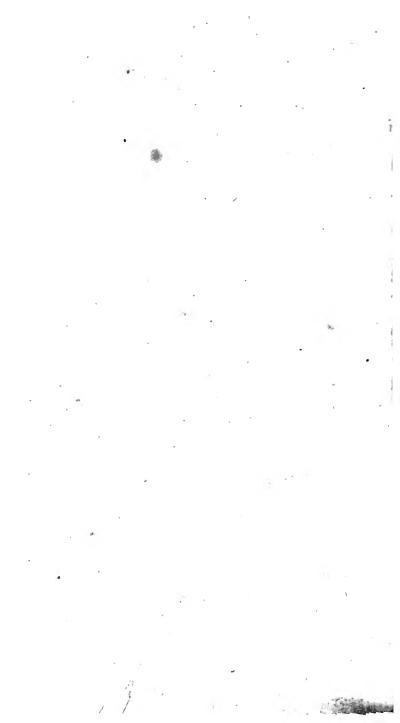





